Bibliothéque,
Le Séminaire de Juébec,
3, rue de l'Université,
Québec 4, QUE.

OF BEC



# NORD.

Contenant divers Memoires très-utiles au Commerce & à la Navigation.

TOMF VII.
François Docat Persons
16 Dec.
1015

Chez JEAN FREDERIC BERNARD.

M. DCC. XXV.

CITTUDAN VOYAGES OROW. Continuent Liver Memoirer tres-utility au Considerce & à la Navigation. TOME VILL Granging King Co A AMSTERDAM. CHE TEATH PREDERING BERNIA N BOH WY.

R

I.

11

11

Re

IV

#### TABLE

#### DES

# RELATIONS

contenues dans le Tome VII. du RECUEIL DE VOYAGES AU NORD

- I. Histoire des deux Conquerans Tartares qui ont subjugué la Chine, par le Pere d'Orleans. Page 1
- II. Relation des Tartares Percopites & Nogayes, des Circassiens, Mingreliens & Georgiens: par Jean de Luca-
- III. Addition à cette Relation tirée de Beauplan.
- Relation de la Colchide ou Mingrelie; par le P. Lamborti.
- IV. Relation de la Colchide & de la Mingrelie; par le P. Dom Joseph Marie Zampis
- V. Extrait des Ecrits du S. Perry Anglois, pour l'intelligence de la Garte de la Mer Caspienne & des Relations qui traitent des Tartares voisns de cette mer. 303.
- VI. Relation du Voyage de Jean Duplan Carpin en Tarterie. 330

### connunts der la Comi Car AVIS AU RELIEUR.

La Carre de la Colchide doit être placée à la page

La Carte de la Mer Caspienne levée suivant les ordres de S. M. Cz. doit être placée entre les pages 302 & 303

they partle Ir. thom Joseph March. Zoni

the start of the s

Latence suit is the costs with . . .

Confirmed to this Recorded wit transport for

T. Ridge on de Vocaça de Jean Daylandon



# HISTOIRE

DES

DEUX CONQUERANS

## TARTARES

qui ont subjugué

### LA CHINE.

L y a quelque chose de si singulier dans les deux fameux Conquerans qui viennent de subjuguer la Chine, qu'on ne peut rien donner au public de plus agréable & de pius curieux, que ce que nos relations nous apprennent des grandes actions de ces Monarques. L'esprit le courage, la conduite, tout est extraordinaire en eux; & l'on verra par ce que j'en dirai que la politesse de ces Rois Tar-Tome VII.

EUR.

de doit

pienne lres de placée & 303

HISTOIRE DES. DEUX tares auroit son prix en France comme à la Chine.

Pour mieux faire connoître tout ce qui les regarde, je commence leur histoire par celle de leurs Ancêtres, qui ont entrepris la belle conquête que ceux-ci ont si heureusement achevée, & dont nous apprenons que celui qui regne aujourd'hui jouit dans

une profonde paix.

Dans ces vastes espaces de terre qui portent le nom de Tartarie, il y a au Septentrion de la Chine un grand pays divilé en deux Etats, qui par la situation où ils sont l'un à l'égard de l'autre ont été nommez l'un Tartarie Orientale, & l'autre Tartarie Occidentale. Le premier s'appelle autrement le Royaume de Niuché, le second le Royaume de Tanyu. Entre ces deux peuples & ceux de la Chine il y a eû de tout tems une extreme émulation; & la fameuse muraille, élevée il y a près de deux mille ans pour servir de rempart aux uns contre les autres, n'a pas empeché qu'ils n'ayent eu dé continuelles & sanglantes guerres. La fortune a souvent savorisé les Chinois: mais voici déja la seconde fois que les Tartares leur imposent le joug. Ces deux évenemens ont quelque chose de si semblable, & le premier est même si necessaire pour mettre en son jour le second, que je déroberois au Lecteur un des plus grands agrémens de cette Histoire, si je ne lui en faisois le recit.

Au commencement du douziéme siécle, sous le regne d'un Empereur de la Chine

nom-

fi

q

C

tr

tr

de

y

m

les

En

nu

TO.

ger

au

noi

tre

là f

voi

Tat & d e comme à

tout ce qui histoire par nt entrepris t si heureuapprenons i jouït dans

re qui porau Septens divilé en où ils tont nommez re Tariappelle aule second ces deux a eû de on; & la s de deux aux uns hé qu'ils inglantes vorilé les fois que ig. Ces ofe de si e fi nefecond. des plus fi je ne

fiécle, Chine nom-

CONQUERANS TARTARES. nommé Hoisson, les habitans de la Province de Leauton s'étant aguerris par l'exemple des Tartares Orientaux leurs voisins, devinrent incommodes au reste de l'Empire par les brigandages qu'ils exergoient. L'Empereur les voulut reprimer: mais il ne les trouva pas dociles. firent les troupes qu'ils envoya contreeux, & pousserent si loin leurs conquêtes, que l'Empereur fut obligé d'avoir recours à ces mêmes voisins qui leur avoient inspiré la guerre, pour les obliger à vivre en paix. Le secours sut prompt: car les Tartares ne mettent à leurs preparatifs, que le tems qu'il faut pour s'armer. Ils marcherent contre les rebelles, & les renfermant entre eux & les Chinois, qui venoient de l'autre côté, ils les eurent bien tôt rangez au devoir.

On chantoir victoire à Péquin: mais on y fut bien furpris, quand au lieu d'un remerciment & des récompences ordinaires, les Tartares demanderent à partager un Empire, qu'ils se vantoient d'avoir soûtenu sur le penchant de sa ruine. Il n'y avoit pas deux partis à prendre avec des gens qui parloient ainsi. Il falut en venir aux armes, mais les armes dorées des Chinois ne se trouverent pas d'aussi bonne trempe que les coûtelas des Tartares. Ceuxlà furent batus en plusieurs rencontres, & obligez de ceder par force ce qu'ils n'avoient pas voulu accorder de bon gré. Les Tartares se rendirent maîtres de Péquin & des Provinces d'alentour. L'Empereur fut

A 2

pris

pris par trahison & envoyé dans un désert de Tartarie, où il mourut. Son Successeur fut aussi pris dans un Siege, & eut le même sort: ce qui obligea le troisieme de se retirer dans les Provinces du midi, &

d'y aller tenir sa Cour.

Toute la Chine Septentrionale demeura cent cinquente ans sous cette nouvelle domination, sans que tous les efforts que firent les Chinois pour en secouer le joug eussent aucun succès. Dans ce desespoir, les enfans oubliant la faute de leurs peres, appellerent comme eux à leurs secours un puissant ennemi pour en chasser un foible. Il y avoit long-tems que les Tartares Ocnidentaux laissoient en repos les Chinois: les grands avantages qu'avoient eu contre eux un Empereur de la Chine nommé Vuti les avoient tellement affoiblis, qu'ils sembloient avoir perdu l'envie de repasser la muraille. Les Chinois la leur firent renaître, lorsqu'ils y pensoient le moins, par le secours qu'ils leur demanderent, & par l'alliance qu'ils firent avec eux pour chaffer les Tartares Orientaux. Ceux-cy furent avertis assez à tems de la négociation, pour la compre, si les Chinois eussent voulu entendre à un accommodement qu'ile Jeur proposerent: mais l'Empereur & ses Ministres n'ayant rien voulu écouter, il en falut venir aux mains.

Les attaquez se désendirent long-tems, & il y eut telle Ville, où ils soutinrent le siége jusqu'à manger de la chair humaine; de forte qu'on peut dire, qu'on les exter-

nie

na

ie i

tire

que

de

par

obu

m'c

L'e

tro eha

pla

ils

COI

ren

leu

fui

Cal

née

reu

re. Tip

obl mé

ce,

res ses!

lui.

con

QUO HOI s un désert son Succese, & eut le roisième de u midi. &

e demeura puvelle dorts que fier le joug defefpoir. urs peres. ecours un un foible. tares Oc-Chinois :: eu contre nmé Vuti u'ils femepaffer la nt renaioins, par t, & par our chafx-cy fuociation. lent vount qu'ils r & fes outer. il

og-tems, inrent le iumaine; es extermina

CONQUERANS TARTARES. sina plûtôt qu'on ne les chaffa. Le dernier de leur Rois, nommé Negayti, se dont na lui-même la mort. Ceux qui restérent so sauverent comme ils peurent, & se retirerent dans leur ancien Pays. On dir que lorique leur Roi folicitoit l'Empereur' de la Chine à la paix, il lui avoit écrit ces paroles : cenu que vous appellez à votre fecours m'éteront mon Royaume : mais après m'avoir ôté le mien, ils vous ôterons le vâtre. L'évenement fit voir qu'il n'avoit die que trop vrai : les Tartares Occidentaux ne chasserent les autres que pour prendre leurplace; & comme avec une égale ambition ils avoient beaucoup plus de forces, ne se contentant pas de leur partage, ils voulurent avoir ce qui restoit aux Chinois. leur déclarerent donc la guerre, & la pourfuivirent fi chaudement lous la conduite de leur Roi Chifu, & celle d'un autre grand Capitaine nommé Peyen, qu'en vingt années de tems ils eurent poussé les Empereurs Chinois à l'extremité de leur Empire. Le dernier de ces Monarques nommé Tipin, qui n'avoit que huit à dix ans, fut obligé de se retirer sur la Mer, où son Armée Navale, qui étoit sa derniere ressource, ayant été défaite par celle des Tartares, l'an 1281. son Général le prit entre ses bras, & se précipita dans la Mer avec lui.

Chisu devenu par là maître de l'Empire, commença cette famille d'Yven, laquelle, quoi qu'étrangére & Tartare, leur sut néanmoins si agréable, qu'ils la nomment en-

A 3.

COLE

core aujourd'hui la domination sainte, 🏖 🕫 en conservent chérement la mémoire.

Quelque doux que soit un joug, il se trouve toujours des gens qui par orgueil ou par inquiétude ne le portent pas volontiers. Il n'y avoit guéres que loixante ans, que la famille d'Yven régnoit dans la Chine, lorsqu'il se forma un parti pour l'en chasser. Le Chef de cette entreprise fut un homme de fortune nommé Taisu. Il avoit été Valet d'un Bouze, & l'avoit quité pour se saire Chef d'une troupe de déterminez qui couroient la campagne pour voler. Le succès qu'il eut dans cette petite guerre lui perluada insensiblement, qu'il étoit capable d'en faire une plus gran-Malheureusement pour les Tartares, Chunti qui étoit alors sur le trône, quoi que bon Prince, n'avoit pas hérité avec la bonté tout le mérite & toute l'habileté de ses ancerres. Il étoit homme superstitieux, aimant ses plaisirs, négligant ses affaires, dont il abandonnoit la conduite à un Ministre aussi peu entendu que lui. Taisu, qui avoit autant d'esprit que de résolution & de cœur, ayant reconnu cette situation des affaires du Tartare dans la Chine, prit ses mesures pour en prositer, & ne se propose rien moins que de le chasser, & de prendre sa place. Dans ce dessein ayant sondé le courage de ses compagnons, & le trouvant d'humeur à le suivre, il commença par attaquer des Villes dans les Provinces du Midi, qui étant les plus éloignées de la Cour, étoient aussi plus loin du

m vi CE ſe pi

ď١

Ы CC

ce

té

Ca aff €e pr for la

mo ma COI mé

le

Huie ( a d né

ces re e

aux iur fainte, & & moire. oug, il le ar orgueil nt pas voie soixante oit dans la parti pour entreprile. me Tailu. & l'avoit troupe de agnepour cette peblement, plus gran-Tartares, ne, quoi rité avec l'habileté superstiigant ses

UX

is la Chifiter, & chasser. dessein agnons.

onduite à

ui. Tai-

e résolu-

cette fi-

ivre, il dans les plus & lus loin du

du secours. Il fut si heureux dans ses premieres attaques, qu'en peu de tems il se vit en état de ne plus trouver de resistance: & ce qu'il y eut de meilleur pour lui. ses troupes augmentoient à mesure qu'il prenoit des villes, chacun se faitant honneur de suivre l'étendard de la liberté publique: de sorte qu'il se trouva tout d'un coup maître d'un grand nombre de places.

& Général d'une grosse armée.

Le bruit que firent ses armes étoit trop grand pour ne pas éveiller Chunti: mais ce fut trop tard. Taisu n'étant plus arrêté de rien, marcha si rapidement vers la Capitale, qu'il ne laissa pas à son ennemi assez de terrain pour pratiquer des ressources après la perte d'une bataille : ainsi la premiére qu'il gagna sur lui décida de la fortune de l'un & de l'autre. Chunti prit la fuite, & ne trouvant deseureté que dans le Pays de ses Ancêtres, il s'y retira, & y mourut deux ans après : Taisu se trouva maître del'Empire que personne ne lui disputa, non seulement parce qu'il l'avoir conquis par les armes; mais parce qu'il le méritoit par ses vertus. Il prit le nom de Humvu, qui signifie grand guerrier, & fur le Chef de la famille royale de Taimin, qui a duré près de trois censans, & qui a donné à la Chine seize Empereurs.

Jusqu'aux quatre derniers de ces Princes, quoi que les Tartares à leur ordinaire eussent de tems en tems fait la guerre aux Chinois, & souvent même remporté sur eux des avantages considerables, les

A 4 Chi-

Chinois néanmoins les avoient toujours repoussez au delà de la grande muraille, conzinuellement gardée, même en tems de paix, par un million d'hommes. On dir que l'Empereur Vanlié n'avoit point fait de difficulté d'y employer son argent avec ses armes, & qu'il n'avoit pas crû deshonorer la Majesté de l'Empire Chinois, d'acherer par une espece de pension, qu'il payoit aux Tartares de Tanyu, la tranquilité de ses Etats & le repos de son peu-

Malgré ces précautions pour avoir la paix, ce fut sous le regnede ce Prince, que s'alluma la sanglante guerre, qui a produiv sant de révolutions. Il avoit été jusqueslà le plus heureux Monarque, qui eut poraé la Couronne de la Chine, comme il en étoit un des plus grands. Aimé de ses sujets, craint de ses ennemis, respecté de zous les Rois de l'Orient, dont plusieurs Lui payoient tribut, il étoit comblé de prosperitez. On ne peut douter que l'aceueil favorable, qu'il avoit fait aux Ministres de l'Evangile, ne lui cût attiré la plus grande partie de ces benédictions. Carce Lut au commencement de son regne, que le célébre Jesuite Mathieu Ricci porta la foy dans ce grand Empire. On peut dire que les conquêtes qu'il y, fit à Jesus-CHRIST, lui conterent plus, que celles qu'y firent les Tartares pour leur Monarque. Caril n'y avança pas d'un pas, sans trouver des oppositions, qui lui auroient esé insurmontables, si avec un courage.

tre pa ne rei éta v f fio Eg tio

 $\mathsf{Ch}$ 

he

 $V_a$ fes PE dica le c con étra

lej

Ŀ

mer aux des leur que velle dont long à ce Gou ne n

voie

oujours reraille, conn tems de
s. On dir
point fait
rgent avec
rth deshoinois, d'aion, qu'il
a tranquifon peu-

UX

avoir la ince, que a produit s' jusques-i eut por-ime il en de ses su-pecté de plusieurs mblé de que l'ac-ix Minis-é la plus Carce

porta la cut dire Jesus- celles Monar-s, fansuroient ourage.

hé-

heroïque, il n'eut eu une patience d'Apôtre. Sa constance vint à bout de tout, & il
parvint enfin jusqu'à s'infinuer dans les bonnes graces de l'Empereur. Il se servit heureusement de son credit à la Cour, pour
établir le Christianisme dans l'Empire; il
y sit entrer un nombre considérable de Missionaires de sa compagnie; il y forma des
Eglises nombreuses; & il eut la consolation en mourant d'y voir des Mandarins
Chrétiens. Il mourut l'an 1610, laissant la
Religion déja florissante à la Chine.

Avec la Religion florissoit l'Empire: mais Vanlié, à la sugestion de quelques - uns de ses Officiers, tarit la source du bonheur de l'Empire, en troublant par l'exil des Prédicateurs les progrez de la Religion, & eur le déplaisir de voir stétrir son regne par le commencement des guerres, qui mirent les étrangers sur son Trône, & sa Nation sous

le jougar

L'origine de cette révolution, qui commença l'an 1616. fur la vexation que firent aux Tartares de Niuché les Gouverneurs des Villes Chinoifes, qui font voifines de leur Pays. Il n'y avoit que peu d'années que ces Tartares avoient formé une nouvelle Monarchie de fix ou sept petits Etats; dont les Maîtres s'étant fait la guerre assez long tems les uns aux autres, avoient obeis à celui qui s'étoit trouvé le plus fort. Les Gouverneurs Chinois, qui selon l'ancienne maniere de gouverner de la Chine, avoient un pouvoir absolu, & qui d'ailleurs s'imaginoient, qu'il étoit de seur politique s'imaginoient, qu'il étoit de seur politique

AT

d'abaif-

d'abaisser cette puissance naissante, n'avoient rien obmis pour traverser leur commerce & leurs alliances, & ayant même trouvé moyen de se saisir par artifice de la personne de leur Roi, ils l'avoient fait cruellement mourir.

Ce Prince, par bonheur pour ses Etats, avoit un fils en âge de lui succeder, qui, pour montrer qu'il en étoit digne, commença don regne par entreprendre de vanger la mort de son pere. Dans ce dessein il leve une armée, & faisant irruption dans la Province de Leauton, prend Cayven, qui en est la premiere place & jette l'épouvante dans tous le Pays. Il eut pû faire plus de chemin, si un reste de respect pour l'Empire Chinois ne lui eur fait chercher un moyen plus doux de tirer raison de la mort de son pere, en s'en plaignant à l'Empereur même, qui étoit un Prince équitable, & sans l'aveu duquel il savoit bien, que les Gouverneurs exerçoient souvent de semblables violences. Ayant pris cetteresolution, il envoye un Ambassadeur à Pekin avec une lettre respectueuse, dans saquelle exposant à l'Empereur l'injure qu'il avoit reçeue de ses Ministres, il lui rend raison de son procédé, excusant sur le transport d'une juste douleur l'irruption faite dans ses Etats, & l'assurant au reite, qu'il étoit prêt de rendre ce qu'il avoit pris, & de faire repasser la muraille à ses troupes, s'il étoit écouté favorablement, & si l'Empereur vouloit bien, par l'équité dont il faisoit profession, punir lui-même

du le fe fif fié

ne

fo

te

les

fer

ret

1

p

a

q

m

fâ

ſe

V

ľ

fe

C

ba

de

di

n

à

1'a

te

Pa

de

te, n'avoient r commerce ême trouvé le la perfonait cruelle-

r fes Etats, eder, qui, igne, comdre de vans ce dessein uption dans Cayven k jette l'éeut pû faide respect t fait cherr railon de aignant à Prince éil lavoit oient fouvant pris bassadeur use, dans l'injure es, il lui usant sur l'irruptiit au reli'il avoit lle à ses lement,

l'équité

i-même

l'at-

l'attentat de les sujets. Cette Lettre ne sur pas reçeue de Vanlié, comme le Tartare avoit eu sujet de se le promettre. Car soit que ce Prince, qui étoit déja vieux commencât à suir les affaires, soit qu'il prépris sat celle-ci, il en renvoya la connoissance à ses Ministres: qui loin de se mettre en renvoir de satisfaire ce Roi offense procesorent fort mauvais, qu'il eut eu la hardies-

se de se plaindre d'eux à leur Maure. Seminair Le Tartare irrité avec raison & me pris de l'Empereur, & de l'infolence des Ministres, jure la ruine de l'Empire de la Chine, & par un mouvement de pieté barbare, voue aux Mane de son pere le sang de deux cens mille Chinois. Dans cette disposition il monte à cheval, & s'étant mis à la tête de sestroupes, il marche droit à la Capitale de la Province de Leauton, l'assiège, la prend, & se servant de la consternation que ces conquêtes avoient jettée parmi ces peuples, passe dans la Province de Pekin, & s'avance jusqu'à sept lieuës du siège de l'Empire, épargnant les Villes qui se soumettoient, & mettant tout à feu & à sang en celles qui osoient lui résister. Il auroit peu dès lors hazarder le siège de Pekin: mais ce sage Conquerant ne voulant pas que le hazard décidat de sa fortune, crût que c'en étoit assez pour cette fois, & craignant d'être enveloppé par les troupes nombreuses que les Chinois assembloient contre lui de toutes parts, il se retira dans le Leauton chargé des dépouilles de deux riche Provinces, & comme

A 6-

HISTOIRE DES DEUX

s'il se fut tenu asseuré que ses succès égaleroient son ambition, il prit le tître d'Empereur de la Chine avec le nom Chinois de-

La victoire qu'il gagna peu de tems après, le confirma beaucoup dans ses esperances. Car les Chinois ayant assemble une armée de fix cens mille hommes, il la désit en bataille rangée, & après en avoir laissé sur la place plus de cinquante mille, il poursuivit le reste, qui avoit pris la suite, jusques sous les murailles de Pekin. seroit entré, sil l'eut attaquée, car l'épouvante y étoit si grande, que l'Émpereurmême en fât sorti pour se retirer dans les-Provinces méridionales de ses Etars, sison, Conseil ne lui eut representé que cette action alloit le deshonnorer, ensser le courage à ses ennemis, & l'abbatre à tous ses. fujets. La Providence n'avoit pas voulu que cet Empereur sût humilié, jusqu'à fienir son regne & sa vie dans une si honteufe faite; car il ne survesquit pas long tems à ce commencement de la décadence de son Empire, qu'il avoit meritée à la verrité, par la mauvaise complaisance qu'il avoit eue pour ses Ministres, en chassant les Prédicateurs de l'Evangile; mais dont il y a apparence que Dieu lui épargna de voir la continuation, parce qu'il avoit toujours. savorisé la Foi Chrétienne, & qu'il étoit le premier Empereur Chinois, qui en avoir permis la prédication.

q

ſe

12

gı

Q!

Ce sur l'an 1620, que Vanlié cessa de vivre, après avoir regné 47. ans. Taichan fon

fuccès égztître d'Em-Chinois de

de tems as les elpeassemble. imes, il la s en avoir temille, il is la fuite, kin. , car l'é-Empereurdans les its, fison cette acr le couctous les s vonlu. Iqu'à firhonteuing tems. ence de à la ver qu'il alant les dont il de voir oujours. étoit le n avoit:

essa de aichan

Conquerans Tartames. son fils lui succeda, & le suivit presque. aussi-tôt au tombeau que sur le trône : car il ne regna que quatre mois, laissant la Couronne à un de ses enfans nommé Thienki, capable d'en réparer les pertes, s'ileut gouverné plus long tems. L'ardeur qu'il inspira à tout le monde pour la défense de la commune patrie, remua nonseulement toute la Chine, maisles peuples même d'alentour. Le Roi de Corée lui envoya de bonnes troupes, & une Reine des montagnes de Suchüen lui amena les siennes elle même, le Roi son fils n'étant point encore en âge de porter les armes. Cette Princesse montra que les vertus extraordinaires sont de tout sexe & de tout pays, ayant fait des chofes durant tous le cours de cette guerre, qui auroient fait honneur aux plus grands Capitaines., & pour lesquelles l'antiquité lui eut sans doute donné rang parmi les plus fameuses A. mazones:

Deux Mandarins Chrétiens ayant jugé que cette occasion étoit savorable pour faire rappeller les Prédicateurs de l'Evangile, conseillerent à l'Empereur de s'adresser aux Portugais de Macao, pour avoir des gens, qui sûssent mieux le service de l'Artillerie que les Chinois, qui y étoient fort ignorans. Leur dessein réussit pour le rétablissement des Prédicateurs, l'Empereur cassa l'Edit de leur banissement porté par son grand pere, les rappella, & permit même qu'il en vint de nouveaux pour les aider. Mais il n'eut pas besoin d'attendre le se-

A 7

Cours

cours que lui envoyerent les Portugais, pour attaquer les ennemis. Car heureusement le Roi Tartare se trouvant occupé dans son propre Pays, Thienki profita si bien de cette conjoncure & de la disposition des Chinois, que les cruautez des Tartares avoient d'ailleurs fort alienez, qu'il reprit d'abord une grande partie de ce qu'ils avoient usurpé sur lui. Ce succès ne sur pas continu: car le Roi Tartare ayant terminé les affaires qu'il avoit en son pays, repassa la muraille avec une nombreuse armée, & eut bien-tôt repris les places que le Chi-

nois lui avoit enlevées.

Quelques mous que soient les Chimois,. on vit parmi eux dans cette guerre de fréquens exemples de cette constance, qu'on admiroit dans l'ancienne Rome. En voici un des plus remarquables. Un Grand de la Chine ayant été pris à un siège, sur mené devant le Roi Tartare, & on le voulut obliger de reconnoître ce Prince pour son Souverain. Le Chinois devoit bien juger, que le refus de cet hommage ne pouvoit être suivi d'un moins mauvais traitement que de la mort, & que toute la grace qu'il pouvoit attendre, étoit qu'on n'éprouvât pas sa constance par la cruauté d'un long supplice. Les Tartares, qui avoient trouvé beaucoup de foiblesse parmi les Chinois, & assez peu d'attachement pour leur Prince, ne s'attendoient pas de rencontrer plus de resistance dans celui-ci. Mais ils furent tous bien surpris, quand lui ayant fait la proposition, le Mandarin leur

ugais, pour ureusement de dans son des Chires avoient ures contirminé les repassa la rmée, & e le Chires avoient des contirminé les repassa contirmée, & e le Chires avoient ures e le Chires avoient ures contirminé les repassa la rmée, & e le Chires avoient ures e le chires e le chires avoient ures e le chires e l

Chimois ... e de frée., qu'on En voin Grand ége, fut le vouce pour bien june pous traitela graon n'éruauté s, qui: Te parnement pas de elui-ci. quand. ndarin: leur

CONQUERANS TARTARES. 15 leur répondit avec une sierté, qui auroit, fait honneur à un Consul Romain, qu'il ne savoit point rendre à un étranger l'honneur qu'il ne devoit qu'à son Prince, & que si le sort des armes avoit bien pû rendre le Tartare maître de sa vie, il ne lui avoit donné aucun pouvoir sur les sentimens de son cœur. La vertu se fait respecter par-tout : les Tartares admirerent celle cy, & se faisant un scrupule de la tenir plus long-tems captive, donnerent la liberté au courageux Mandarin, & le renvoyerent à son Empereur. Une pareille fidelité avoit droit d'en attendre des louanges & des réccompenses: mais la coutume de la Chine étant alors, que les Capitaines malheureux à la guerre fussent traitez comme s'ils eussent été coupables, les frequentes infidelitez des Mandarins obligeant d'en user ainsi; celui-ci crut devoir à sa Patrie de lui faire justice de lui-même, en se donnant la mort, dans la crainte qu'il eut de mourir moins honorablement par les mains d'autrui.

Cette severe discipline donna occasione à un Seigneur Chrétien, nommé Sun, d'honorer sa Religion par un rare exemple de sidelité envers son Prince & sa patrie. Il commandoir une armée dans le Leauton, qui étoir le théatre de la guerre, & il y étoit Vice-Roi. Il y avoit remporté de grandes victoires, & il ne lui manquoir rien pour être le plus heureux Capitaine de son tems, que d'être mieux secouru de la

Cour.

Cour, d'où on ne lui envoyoit point d'ar-

gent pour payer ses Troupes.

La severité de sa vertu lui avoit attiré oe traitement des Ministres, desquelsil ne savoit point comme les autres acheter la faveur par des bassesses, & corrompre l'integrité par des prefens. Ainfi il avoit eus beau écrire l'état où se trouvoit son armée faute de paye: on ne lui avoirpoint fait de réponse. Comme il étoit aime de ses Soldats, il empêcha long-tems par son autorité les mauvais effets de leurs murmures: mais voyant que leur patience étoit poulsée à bour, ils se mutinerent de telle maniere, qu'ayant surpris le Général, qui ne s'attendoit à rien moins, ils s'emparerent d'une Ville & la pillerent. Après cette action violente, étant. revenus à eux ils virent bien, que leur Général étoit perdu, & qu'il n'y avoit de salut pour lui, qu'enlevant l'étendart de la revolte, & seconant tout-à-fait le joug. Ils n'omirent rien pour lui persuader de le faire, lui promettant de le suivre par tout, & l'assurant qu'ils ne quitteroient point les armes, qu'ils ne l'eufsent porté sur le Trône de la Chine. Le Géneral voyoit sa perte inévitable aussi bien que ses Soldats, & il savoit bien que pour sauver sa tête il n'y avoit point d'autre parti à prendre, que celui qu'ils lui offroient. Loin néanmoins de l'accepter, il leur remontra fortement l'horreur du crime auquel ils le vouloient engager, & ayant reprisl'ascendant sur eux, il eut le courage de punir les auteurs de la sédition.

Une

n'

d'

DO

CO

fit

fa

à

fa

6'

da

VC

fer

(e

tai

qu

tro

ma d'u

pit

gn

fef

du

tate

me me int d'ar-

it attire relsil ne heter la pre l'invoit eu narmée t fait de fes Solautomures: t pouille maquine rerent tte acperdu. ouant. ils ne Peuf-Le bien

Une

epris:

CONQUERANS TARTARES. 17

Une telle vertu, qui trouva des admirateurs dans tout le reste de l'Empire, ne trouva que des censeurs à la Cour, où l'on n'eut pas plûtot été averti de ce qui venoir d'arriver, qu'on dépêcha un Courier à Sun, pour le citer de venir rendre compte de sa conduite à l'Empereur, en même tems qu'on sit partir un successeur pour aller prendre

sa place.

La consternation de l'armée sur extréme à cette nouvelle, & on n'y omit rien pour persuader au Général de ne point obéir. Ne nous quietz point, lui disoient-ils, nous faurons bien vous defendre contre vos envieux : c'eft notre affaire ; laiffer nous en le foin. Pendant que ses soldats lui parloient ains, le Tartare averti de ce qui se passoit, sui envoya offrir un azile auprès de lui, & l'affeurer de sa protection, s'il vouloit embrasfer son parti. Au milieu de toutes ces rentations si delicates, le Général n'écoutaque sa conscience, & ayant persuadé à ses troupes d'imiter sa fidelité, il s'arracha d'entre leurs bras, pour s'aller mettr : entre les mains de ses ennemis, qui, sans être touchez d'une action si heroique; condamnerent impitoyablement à la mort un homme si digne de vivre.

La Religion chrétienne eut la gloire de fe faire remarquer par de semblables endroits durant toute cette guerre, ou dans ses sectateurs, ou dans ceux qui ayant eu commerce avec eux, avoient pris leurs maximes. Un grand Capitaine nommé Mauvenlon sut du nombre de ces derniers.

étois

étoit de la Province de Canton, où il avoit pratiqué les Portugais. Il en avoit appris la guerre, & en même tems la fidelité, qu'inspire la vraye Religion pour le Prince & pour la patric. Aussi personne ne resista-t-il plus fortement & plus long tems aux solicitations des Tartares, qui le presserent jusqu'à lui promettre de partager avec lui l'Empire de la Chine, s'il vouloit se joindre à eux pour le conquerir. Les efforts qu'il fit pour arrêter leurs progrès montrerent qu'il n'étoit pas susceptible d'une pareille tentation. Il ne fut pas toujours heureux: mais dans ses malheurs il trouvoit des ressources, qui firent que s'il ne fut pas toûjours vainqueur, ses ennemis ne pûrent jamais se vanter de l'avoir vaincu. Ce fut ainsi qu'il conserva dans le parti de l'Empereur le Roi & le Royaume de Corée, où il batit souvent les Tartares, & où ils n'eurent gueres contre lui que des avantages équivoques. Il perit par la perfidie d'un nommé Yven, qui l'empoisonna pour n'avoir pas en lui un obstacle aux trahisons qu'il fit à son Prince, qui lui avoit confié le Gouvernement de la Province de Leauton. Les liaisons secretes que ce scelerat prit ensuite avec les Tartares penserent deslors ruiner l'Empire: car il les laissa faire tout ce qu'ils voulurent: ils passerent dens le Pequeli, affiegerent Pequin, & l'auroient pris, si la trahison d'Yven ayant été découverte, ils n'eussent été épouvantez par son supplice, & obligez de seretiper dans leurs premieres conquêtes.

Depuis

q

te

n

ki

q

ne

le

à

no

ex

M

ui

br

pe

VC

le

po

ch

gn

CO

ve

tou

UX.

où il avoit oit appris a fidelité. r le Prinnne ne reong-tems ni le prespartager il vouloit rir. Les progrès tible d'upas toùheurs il t que s'il ennemis oir vains le parume de ares, & que des la peroisonna ux trai avoit ince de ce fcepensees laifpaffeequin, ayant uvane reti-

epuis

Conquerans Tartares.

Depuis ce tems-là toutes les fois qu'ils s'efforcerent de les pousser plus avant, ils furent toûjonrs vigoureusement repoussez soit sous le regne de Thienmin leur premier Conquerant, soit sous celui de Thienson, qui lui succeda. Ils commengoient à se tenir en repos, sur tout depuis qu'un nommé Usanguey eut été fait Général de l'Armée, que l'Empereur tenoit sur la frontiere pour empêcher leurs irruptions, lorsque les divisions des Chinois leur ouvrirent

de nouveau les portes de la Chine.

Ce fut l'an 1636. sous l'Empire de Zunchin à la Chine, qui avoit succedé à Thienki, & sous le regne de Zunthé en Tartarie, qui avoit pris la place de Thienson, qu'une troupe de voleurs s'étant assemblez dans les montagnes de Suchüen, commencerent à désoler cette Province. L'Amazone dont nous avons parlé les défit : mais ellene les extermina pas. Le mécontentement d'un-Mandarin, contre lequel on avoit porté un jugement injuste, augmenta leur nombre de tous ses amis, & l'avarice de l'Empereur, qui dans une grande famine n'avoit rien voulu relacher des tributs qu'il levoir sur le peuple, les multiplia à un point, que s'étant partagez sous deux chefs, ils devinrent maitres de la campagne, & bien-tôt des plus grandes Villes.

Le plus considerable, qui s'appelloit Licon, après avoir éprouvé ses armes en diverses rencontres, où la fortune s'étoit toujours déclarée pour lui, eut enfin l'audace d'aller assiéger l'Empereur dans la Ca-

Pi-

Malheureusement pour ce Prince, fr Cour étoit sort divisée. Il s'étoit désaite d'un Eunuque nommé Guey, dont la puissance faisoit ombrage à la sienne, tant son predecesseur l'avoit élevé, & lui avoirdonné de part dans le gouvernement. Cet Eunuque avoit sa faction, qui devenuë ennemie de l'Empereur, & trouvant dans l'aproche des rebelles l'occasion de s'en venger, favorisa les desseins de Licon, & lui facilita la prise de la Ville & du Palais.

L'infortuné Zonchin y perit, non parles mains des revoltez, ausquels il épargnace crime, en se pendant lui-même à un arbre avec l'attache de ses souliers. L'Imporatrice sa femme, & ce qui se trouva autour de lui de ses fidelles serviteurs, sui-

vivent son exemple & sa destinée.

Il avoittrois fils & une fille. Quelquesuns disent qu'avant que de mourir il avoit tué sa fille de sa propre main. Il ne la tuapas: mais il vouloit la tuer, & elle ayant décliné le coup en s'enfuyant, il ne lui fit que couper le bras: ce qui n'empêcha pasque l'amour de la vie ne fit chercher à la jeune Pringesse un azile contre la mort. Les trois Princes en firent autant: mais il ne furent pas si heureux que leur sœurs. Les deux cadets cherchant une retraite, tomberent entre les mains du Tyran, oucomme d'autres disent, en celles d'un parent aussi cruel que le Tyran. Quoi qu'ilen soit, ils y perirent. L'aine scût mieux conserver sa vie: mais la suite de cette l'listoire apprendra, qu'il ne vêcut un peu plusque les autres, que pour être beaucoup plus malheureux.

Licon ne sut pas plutôt maître de la Capitale & du Palais, qu'il prit le titre d'Empereur. Pour le prendre même plus solemnellement, il voulut s'assoir sur le trône
des Monarques Chinois: mais l'on remarqua comme un augure du peu de stabilité
qu'il y trouveroir, qu'il out de la peine à
s'ytenir, & qu'il y sut toujours inquiet, comme sur un siège qui n'étoit pas sait pour sui.
Il avoit pris de bonnes mesures pour s'affermir dans cette place, si le moyen dont il
se servit pour mettre Ulanguey dans ses interêts sui eur réussi comme il se l'étoit promis.

Ulanguey étoit dans une Ville fur les frontieres de Tartarie, où il observoit les mouvemens des Tartares, qu'il connoissoit d'humeur à n'être pas long-tems en repos: Licon resolut de l'y aller attaquer avec une armée de deux cens mille hommes, qui ne saisoit qu'une partie de ses troupes : mais avant que d'employer la force, il voulur mettre l'artifice en ulage. Parmiles Grands de l'Empire que le foit desarmes avoit rangez fous sa puissance, il y avoit un vieillard nommé Us, pere de cet Usanguey dont nous parlons: Licon partant pour aller faire la guerre au fils, ordonna au pere de le tuivre. Il n'y avoit point d'autre parti à prendre avec un homme de ce caracte. re, que celui de l'obéissance. Us obéit, & fuivit l'armée, sans savoir ce qu'on vouloit faire de lui. Il l'apprit quand on fut arrivé devant la place, où le brave Usan-

Prince, far coit défaire nt la puis-

nt la puistant son voit don-Cet Eu-

ns l'apro÷ venger ".

lui facis. non par

épargna à un ar-L'Impo-

uva au-

il avoit il a tua e la tua e ayant e lui fis

cha paser à las mort, nais ils

fœurs. traite,

in pai qu'ilmieux

mieux. e l-li[-u plus-

que

guey s'étoit renfermé pour arrester le tyran, devant qui il n'avoit pas assez de troupes pour tenir la campagne. Le pere futla premiere machine dont on se servit pour attaquer le fils. Car Licon l'ayant fait conduire devant les murailles de la ville, & avertir le Gouverneur qu'on l'y conduisoit pour lui parler, ils ne furent pas plûtôt en presence l'un de l'autre, qu'on déclara au fils de la part de Licon, que l'unique moyen de sauver la vie à son pere, étoit de se rendre au Vainqueur. On ajouta les remonstrances aux menaces, & on exhorta Usanguey à prendre de bonne grace un joug,

que tot ou tard il faudroit subir.

Jamais un bon cœur ne fut combattu d'une tentation plus violente, que le fut Usanguey dans cette occasion, se trouvant entre son pere & sa patrie, dans la necessité de sacrisser l'un à l'autre, & ne pouvant plus vanger le sang de son Roi, qu'en laissant répandre celui de son pere. Il ne balança pas neanmoins, & ne prenant conseil que de sa vertu, il se jetta à genoux, & les larmes aux yeux, protesta d'un air qui marquoit la sincerité de ses sentimens, que c'étoit avec la derniere douleur, qu'il consentoit à voir perir celui dont il tenoit la vie, pour sauver leur patrie commune: mais que c'étoit-là son premier devoir, & qu'après tout il valloit mieux pour l'un & pour l'autre, que l'un des deux mourût honorablement, que de vivre tous deux infames. Si le courage d'Usanguey parut grand en cette rencontre, celui d'Us dont

n

1)

q

 $\mathbf{L}$ da

Ы

ď,

po

ja

où

m

po

gu

tei

un les

de

Ni

ter

ne. àu ester le tylez de troupere futla

fervit pour nt fait cona ville, & conduisoic s plûtôt en

déclara au l'unique

re, étoit ajouta les

nexhorta e un joug.

pattu d'ufut Ulanvant en necessité pouvant u'en laif-Il ne bant conrenoux, d'un air timens. r, qu'il ltenoit

oir, & l'un & rût hoeux inparut Is don-

nmune:

CONQUERANS TARTARES. 23 na de l'admiration. Car au lieu de se plaindre de son fils, il ne se plaignit pas seulement de sa mauvaise fortune, & louant la fidelité d'Usanguey, il s'abandonna à toute la cruauté du Tyran avec une resolution plus digne de la fermeté Romaine, que con-

venable à la mollesse Chinoise.

C'est ainsi que l'histoire écrite sur les Lettres du pere Adam raconte cette évement, par où l'on voit que le PeresMartini n'en avoit pas d'assez bons memoires; quand il a écrit qu'Us eût de la foiblesse, & solicita son fils à se soumettre au Tyran. Le Pere Adam, qui étoit sur les lieux, & dans la Capitale même, en est plus croya-

ble que lui.

Il est aifé de concevoir combien l'action d'Usanguey inspira d'ardeur à ses soldats pour la défense de leur Pays- Lycon n'eut jamais foûtcau leur effort dans la disposition où ils étoient, s'il n'eut eu une si grosse armée. Mais le nombre étoit trop disproportionné, & tout ce que put faire Usanguey fut de bien défendre sa place, en attendant qu'il lui vint du seeours. Ce sut une nécessité pour lui d'en chercher chez les Etrangers, & il n'en voyoit point alors de plus present que celui des Tartares de Niuché, qui paroissoient depuis que que tems en assez bonne intelligence avec la Chi-Si Usanguey vit le peril qu'il y avoit à user d'un tel secours, la confideration du peril present l'emporta sur celle du sutur. Îl depêcha donc un Envoyé à Zunté, qui avoit succedé à Thienson dans le gouver-

nement des Tartares, & qui regnoit avec beaucoup de reputation, & lui fit exposer le besoin que l'Empire Chinois avoit d'être

C ſe

q

pa

m

di 1é

té.

ils

d'

m

fe:

ch

M

fit

 $\mathbf{II}$ 

fu

bo

aff

me

gu res

*fez* 

fan

ten

lev

nu

clas

Ch.

secouru contre ses propres sujets.

L'Envoyé ne fur pas en peine d'employer l'éloquence, pour obtenir ce qu'il étoit venu demander: Zunté trouva dans sa propre ambition des raisons encore plus presfantes pour marcher contre les rebelles, que celles dont avoit usé le Chinois pour piquer sa generosité. Il monte à cheval, & s'étant mis à la tête d'une belle armée, qu'il tenoir toujours près de lui, il arriva assez à tems pour secourir Usanguey, qui soutenoit le siège avec une resolution de Heros.

Les rebelles ne soutinrent pas long-tems les attaques de deux si grands Capitaines. Licon leur donna l'exemple de fuir, & se retira precipitamment & en desordre dans

la Capitale.

Le Roi & le General Chinois les poursuivoient, en taillant en pieces tout ce qui oloit les attendre, ou qui n'alloit pasassez vîte pour les devancer, loriqu'une maladie subite, qui surprit le Roi à l'entrée de la province de Pequin, arresta le cours de leur victoire. Sa mort, qui suivit bien-tôt après, sembloit devoir déconcerter l'entreprise: mais les bons ordres qu'il donna en mourant supplécrent à sa presence. Il avoit neuf freres, tous grands Capitaines, particulierement l'aisné nommé Amavan. sentant près de mourir il les appella, leur ayant recommandé l'éducation de ChunUX egnoit avec fit expoler avoit d'être

l'employer il étoit veas fa proplus prefrebelles nois pour à cheval, le armée. il arriva guey, qui lution de

long-tems apitaines. ir, & se dre dans

les pourut ce qui pasaffez ne malantrée de cours de bien-tôr r l'entreonna en Ilavoit es, parvan. Se lla, & tion de Chun-

CONQUERANS TARTARES. Chunchi son fils, qu'il déclara son successeur à l'âge de six ans, il les exhorta à pousser à bout un dessein si glorieux à la Nation.

Les Princes tuteurs de ce jeune Monarque executerent les ordres de leur Roi avec une fidelité & une concorde, qui a passé pour un miracle, & ayant pris le chemin de Pequin avec Usanguey qui les conduisoit, ils en sirent sortir Licon aussi ai-

sément qu'il y étoit entré.

Usanguey ne trouva pas la même facilité à en faire retirer les Tartares, quand ils s'en furent une fois emparez. L'éclat d'une si belle Couronne, & la faveur même du peuple, qui les regardant comme ses liberateurs, témoignoit un grand penchant à reconnoître Chunchi pour seur Maître, les arresta malgré les efforts que sit Usanguey pour leur persuader le retour. Il mit tout en œuvre pour cela: mais ce fut inutilement. Les Tartares userent d'abord d'artifice, parcequ'ils n'étoient pas en assez grand nombre pour declarer ouvertement leurs intentions; répondant à Usanguey, lorsqu'il les pressoir, que les affaires de la Chine n'étoient point encore afsez bien rétablies pour laisser les Chinois fans secours.

Ils ne tardetent gueres à parler plus nettement. Les troupes qu'ils avoient envoyé lever dans toute la Tartarie leur étant venues, ils leverent le masque, & firent proclamer le jeune Chunchi Empereur de la Chine avec d'autant plus de facilité, que

Tome VII.

HISTOIRE DES DEUX le pere & l'ayeul de ce Roi, qui avoient toujours eu en teste la conqueste de ce grand Empire, avoient eu plus de soin de gagner les Mandarins, par l'azyle qu'ils leur donnoient dans leur Cour, quand ils étoient ou mécontens, ou maltraitez dans celle de leur Prince. Ainsi Usanguey n'étant plus soutenu de personne, se trouva enfin obligé de suivre la destinée des autres & de consentir de bonne grace à ce qu'il ne pou-

voit empeicher.

Ce fut l'an 1644, que Chunchi monta sur le trône, dont, tout enfant qu'il étoit encore, il sit paroitre qu'il étoit digne, par les sentimens nobles & élevés qu'on remarqua déslors en lui. Une petite harangue, qu'il fit de son chef à ses oncles & à ion armée, lui attira l'amour des peuples, & l'admiration de tout le monde; & personne ne donta plus que sa sortune ne sut l'ouvrage du Ciel. Par une prudence forc au dessus de son âge, il conçût bien qu'il n'étoit encore Conquerant qu'à demi, & que pour être maître de la Capitale, il n'étoit pas possesseur de l'Empire. Il le dit à ses oncles, qui le pensoient comme lui, mais qui furent bien aife que ses prevoyances eussent paru dévancer les leurs.

En effet Licon vivoit encore, & s'étoit retiré à Sigan, Capitale de la Province de Chensi, avec ses troupes & des richesses immenses. Chamienchon, l'autre Chef des rebelles, regnoit dans la Province de Suchüen, plusieurs Princes de la Maison Taimingienne, qui auroient fait eux seuls une grosse armée, si parmi les personnes de ce

ran de Ro qui la dre fon loi tar

de

dui pre ces & vit cor vai que fuc les laif

enc don ce f avo voi & 5 un un ficil difg

mau

paru

nui avofent ste de ce de soin de zyle qu'ils quand ils airez dans guey n'éouvaenfin ntres & de il ne pou-

UX

hi monta ju'il étoit oit digne, rés qu'on te haranncles & à peuples. & perie ne fut ence fort ien qu'il lemi, & ale, il Il le dit me lui, evoyan-

s'étoit ince de chesses hef des de Suon Tais de ce rang

rang il y pouvoit avoir de la concorde & de la subordination, avoient été déclarez Rois par divers partis de ceux des Chinois. qui avoient conservé la fierté naturelle de la Nation. Usanguey même étoit à craindre. Car quoi qu'on fut maîtres de sa perfonne, pour s'asseurer de l'avenir, il le falloit gagner, ou le perdre, à quoiles Tartares, qui respectoient sa valeur, avoient de la peine à se resoudre.

La fortune du jeune Prince, & la conduite d'Amavan l'aîné de ses oncles & son premier Ministre, vint à bout de toutes ces difficultez. Amavan gagna Usanguey, & sceut si bien se l'attacher, qu'il s'en servit sans désiance pour désaire le Tyran Licon, dont il lui donna la dépouille. Il vainquit celui de Suchuën, & après quelques alternatives de bons & de mauvais succès contre les Princes Taimingiens, il les ruina les uns après les autres, & n'en laissa qu'un quand il mourut, qui ne sut pas encore soumis.

Ce fut un de ces mêmes Princes, qui donna occasion à la défaite des autres, & ce fut ce fils aisné de Zonchin, dont nous avons déja parlé. Son malheer ne lui avoit pû faire haïr la vie. Il s'en étoit fui, & s'étoit si bien déguisé, qu'il se loua à un Tartare sans que personne le reconnût: un homme né pour commander souffre difficilement la servitude, & pour comble de disgrace le jeune Prince avoit trouvé un mauvais Maître. Un état si violent ne lui parut pas soutenable. Il quitta son mai-

Ва

tre, & se retira chez un ancien domestique de l'Empereur son pere, croyant que la memoire de ce Prince seroit assez chere à ce serviteur autrefois comblé debien-faits, pour en pouvoir esperer du secours. s'appergut bien-tôt qu'il s'étoit trompé, & il apprit par une trifte experience, qu'on ne doit plus attendre de reconnoissance, quand on n'est plus en étardefaire du bien. L'ingrat serviteur oubliant tout ce qu'il devoit à un si grand maitre, obligea le Prince à quitter sa mailon presque aussi tôt qu'il y sut entré, dans la crainte qu'il, n'y sut découvert, & que le Vainqueur n'enve-Joppast dans la ruine du refugié celui qui lui auroit donné retraite.

Dans cette extremité, le Prince ne sçachant plus où trouver azyle, se resolut de s'aller jetter entre les bras de son ayeul maternel, que les Tartares avoient épargné, & qu'ils laissoient vivre en repos, comme les autres Mandarins qui ne leur faisoient point d'ombrage. Il ne le trouva pas dans la maison: mais il fut bien surpris d'y trouwer une autre personne, qu'il ne croye plus en vie. C'étoit cette sœur, que par une tendresse barbare, l'Empereur leur pere avoit voulu tuer avant que de mourir, & à qui il n'avoit fait que couper le bras. Ils ne se furent pas plutôt vûs, qu'ils se reconnurent, & que cette rrconnoissance, qui prévint leurs reslexions, reveillant toute la vivacité des sentimens de la nature, ils accoururent l'un à l'autre, & s'embrasserent avec la tendresse qu'il est ailé de s'i-

ma-

mag

larr

tié

gra

Cœi

rete

fon

lui.

que

ver

Na

de :

V.a.

la (

mil

de l

lui

les

ne

n'ei

ran

&

qui

Das

2 VO

ee s

ner

état

& 1

rir.

foni de la domestique vant que la flez chere à ebien-faits. ecours. it trompé. nce, qu'on moissance. ire du bien. ce qu'il de-

UX

ea le Prinfli-tôt qu'il il, n'y fut ur n'envecelui qui

ce ne sçaresolut de aveul maépargné, , comme failoient pas dans d'y troue croye que par rleur pe-

mourir, · le bras. qu'ils se oissance. lanttou-

nature, 'embraslé de s'i-

ma-

maginer. Ils ne se parlerent que par leurs larmes, dont la joye, la douleur & l'amitié leur firent verler des torrens.

Ce spectacle si capable de toucher le grand pere, qui y servint, trouva dans son cœnr quelque chose de plus que de la dureté. Car ce denaturé politique méconneut son fils, & le chassa honteutement de chez lui. L'infortuné Prince ne sçachant plus que devenir, & craignant d'être découvert, sortit de la Capitale, & s'en alla à Nanquin. Là il trouva qu'un autre Prince de sa maison nommé Hunquan, nepveu de Vanlié, avoit été couronné Empereur de la Chine, & que les principaux de la famille de Taimin étoient tombez d'accord de lui obeïr, Cette nouvelle injustice que lui faifoit la fortune, renouvella toutes les playes de son cœur. Il eut plus de peine à voir son sujet assis sur son trône, qu'il n'en avoit eu à y voir monter un Conquerant. It ne le pût souffrir: il se déclara, & donna des marques de ce qu'il étoit, qui le firent reconnoître de ceux qui n'avoient pas interest à l'ignorer.

On peut bien juger que Hunquan ne fut pas le plus facile à persuader. Comme il avoit le pouvoir en main, & que le Prince s'étoit fait connoître trop tôt, pour donner le tems à ses Partisans de se mettre en état de le soutenir, il letraita d'imposseur, & le fit mettre en prison pour le faire mourir. Ceux qui favorisoient le parti du prisonnier ne peurent souffrir de voir traiter de la forte celui qu'ils regardoient comme-

B. 3

leur legitime maître. Les esprits s'échaufferent, & ils en vinrent à une division, dont personne ne profita, que leurs communs ennemis. Car Amavan, qui s'étoit rendu maître de la Province de Chanton, arrivant sur ces entrefaites aux frontieres de celle de Nanquin, y entra, & passa le fleuve jaune, sans que personne s'y oppo-Après quoi ayant occupé toutes les places qui sont sur la rive Septentrionale du grand fleuve Kian, que les Chinois appellent le fils de la Mer, il trouva une forte résistance au passage de cette Riviere: mais le brave Hanchouan, qui le gardoit, ayant été tué par un des siens, Amavan ne trouvant plus d'obstacle, prit Nanquin, & bientôt après par une trahison du même homme qui avoit tué Hanschouan, Hunquan, qui s'en étoit fui, lui fut mis entre les mains. On le conduisit à Pequin avec le fils de Zonchin son competiteur, & la leur procès fut décidé par la mort de l'un & de l'autre, & de tout ce qu'on pût découvrir des Princes de cette malheureuse Maison.

Le pere Adam dit que d'abord on épargna le fils de Zonchin, soit que son malheur touchat plus que celui des autres, soit que l'ambiguité de la naissance persuada qu'il étoit moins à craindre. La fierté qu'il fit paroitre jusques dans ses sers ne convainquit que trop de ce qu'il étoit. A mesure qu'il avançoit en âge, le sang de tant d'Empereurs, qui couloit dans ses veines, se faisoit sentir à lui & aux autres, & sur cause qu'il se perdit en voulant se faire craindre.

Pen-

tu

ffi

fai

A

tre

fie

CI

fe

ve

do

ru

fer

dr

CO

ne

Pr

ég

ier

tes

Go

un

fin

il

vel

en

ave

àl

vei

lou

dat

dan

enc

ts s'échaufne division leurs comqui s'étoit e Chanton. frontieres & passa le s'y oppotoutes les trionale du ois appelune forte iere: mais oit, ayant n ne troun . & bienême hom-Junquan, entre les avec le & là leur l'un & de lécouvrir Mailon. on éparfon maltres, foit perfuada erté qu'il convainmelure ntd'Ems, se faiut cause

ut cause raindre. Pen-

Pendant que cette sanglante execution se failoit à Pequin contre les inclinations naturelles du jeune Empereur, que ses Ministres l'obligeoient en ces rencontres de faire ceder aux maximes de la politique. Amavan pourluivit ses victoires. Il ne trouvoit plus de resistance, si un Edit qu'il fit publier, par lequel il étoit ordonné aux Chinois de couper leurs cheveux, & de fe vestir comme les Tartares, n'eut de nouveau revolté les esprits contre la nouvelle domination. Cette marque de servitude parut plus insupportable à ces peuples que la servitude même. Mous & lâches à défendre leurs têtes, ils devinrent braves pour conserver leurs cheveux, & si la division ne se fut point mise parmi ce qui restoit de Princes du sang, qui prétendoient presque également à l'Empire, les Tartares eusfent couru risque de perdre leurs conquestes au lieu de les avancer. Mais ces divisions donnerent lieu à Amavan de rüiner les uns par les autres, & il les extermina enfin tous. Après quoi retournant à Pequin, il n'y porta ses lauriers que pour s'y ensevelir. Car il mourut peu après son retour. en l'année 1651. laissant l'Empereur, qui avoit quatorze ans, & qui étoit déja marié à la fille du Roi de Tanyu, en état de gouverner lui-même, comme les peuples le souhaitoient.

La Religion Chrêtienne perdit beaucoup dans la ruine des Princes Chinois, fur tout dans celle d'un nommé Yunlié, qui vêcut encore quelques années après qu'Amavan

Îni eut enlevé Canton Capitale de la Province, où on l'avoit fait Roi, mais dont le parti ne s'étant pû relever, fut obligéenfin de l'abandonner à la destinée de sa maifon. Les services que lui avoient rendns deux Mandarins Chrétiens, & son premier Ministrequi l'étoit aussi, l'avoient affectionné au Christanisme : de sorte qu'un Jésuite nommé le Pere Coster, qui suivoit cette Cour, y avoit aquis bien du monde à la Le Prince étoit lui-même fort proche du Royaume de Dieu: sa femme & sorfils étoient batifez fous les beaux noms d'Flelene & de Constantin, & avoient envoyez un autre Jesuite à Rome, pour rendre obéissance de leur part au Vicaire de JESUS-CHRIST. La défaite d'Yunlié dissipa tout cela. Constantin suivit le sort de son Pere: la Reine sut menée à Pequin, où elle vitencore, & où l'on dit que la perte de sa liberté n'a rien diminné de sa soi : tout le reste se dispersa, & laissa cette pauvre Eglise dans une désolation extrême.

Pendant que la Religion faisoit ces pertes, la Providence l'en recompensoit abondamment, par le bon accueil que faisoient par tout les Vainqueurs aux Ministres de l'Evangile. Les Jesuites étoient alors répandus dans toute la Chine, & ils y avoient des Eglises. Quelques-uns à la verité avoient été enveloppez dans les ruines des Villes où ils demeuroient, aucun n'ayant abandonné son troupeau: mais la plus part furent traitez très-favorablement par les

T

ŧυ

to

tal

vii

pr

qu

bri

log

110

fer

ent

rir.

rita

vit

que

trei

te o

par

vine

tibu

vre

ard

fait

lieu

l'in

ele

Tar

du r

zir l

lant men s'iltures, qui méritent d'être raportées.

Le Pere Martini, à qui l'Europe doit la meilleure partie de ce qu'elle sait de l'Histoire Chinoise, raconte de lui-même, qu'étant venu de Hancheu, Capitale de la Province de Chekian, là Venchui, qui en est proche, il s'y éleva tour à coup un bruit. que les Tartares en approchoient, & ce bruit n'étoit que trop vrai. Le Pere étoit logé dans une grande Maison, où à cette nouvelle plusieurs personnes vinrent se renfermer avec lui, pour s'y conferver tous entemble, ou pour s'y encourager à mou-Il les recût avec une charité, qui mérita que Dien Benit l'industrie dont il se servit pour les sauver. Dès qu'il eut appris que les Tartares étoient sur le point d'entrer dans la Ville, il mit sur la grande porte de sa maison un écriteau ou étoient ces paroles: ici habite un Decicar de la Loi Divine, venu du Grand Occident. Sous le veftibule il disposa des tables chargées de livres, de lunettes d'approche, de miroirs ardents, & de semblables choses, dont our fait grand cas.dans ces Pays-là. Au milieu de tout cela il éleva un Autel, & y mir l'image de Jesus Christ Ce speciaele eut tout l'effet qu'il en prétendoit. Les Tartares en furent frapez, & loin de faire du mal à personne, leur Chefenvoya quezir le Pere, le reçut fort bien, & ne voulant pas lui faire violence pour le changement d'habit, il lui demanda honnestement, s'il trouveroit bon qu'on lui coupast les B 5

77

le la Proais dont le obligéen-

de sa mai nt rendns premier

affectionun Jefui-

voit cette onde à la-

fort prome & for-

ux noms: oient enourren-

icaire de d'Yunli€

it le fore Pequin,

ie la pere la foi :

ette paurême.

ces perit abonfaisoient

fires de ors réavoiene

erité anes des

n'ayant lus part par les

Tara

cheveux. Comme le Pere y consentit sans peine, le Capitaine les lui fit couper devant lui; & le Pere lui ayant dit en riant, que l'habit Chinois, qu'il portoit encore, ne convenoit gueres avec une teste sans cheveux, le Tartare s'osta lui-même & ses. bottines, & son bonnet, les lui fit prendre, & après l'avoir fait manger à sa table, le renvoya à son Eglise avec des patentes & des sauvegardes, qui le metroient lui & les Chretiens à couvert des insultes

de la guerre.

Il y a quelque chose de bien plus singulier en ce qui arriva au Pere de Magalhans, l'aureur des belles & curieuses remarques, que le favant M. l'Abbé Bernou a encore embellies en les donnant au pu-Ils étoient lui & le Pere Buglio dans l'armée de Chamiençon, qui les avoit pris en amitié, & qui leur promettoir que la guerre finie, il feroit bâtir un superbe Temple à l'honneur du Dieu des Chrétiens. Ce fut pour eux une mission qui ne leur déplut pas d'abord, y trouvant & beaucoup à faire, & encore plus à esperer pour l'établissement de la foi Mais avec le tems neanmoins la partie ne parut pas tenable. Chamienchon étoit l'homme le plus cruel, & le plus sanguinaire qui fut jamais. ne croiroit pas julqu'à quel point d'inhumanité se porta cette ame barbare, si de pareils témoins ne l'avoient rapporté. Il ne lui falloit que trouver dans une ruë une personne en faute, pour saire mourir tous coux qui y demeuroient. Pour celle d'un Bon-

cel jou bit fix do me de va cri etro

teu

Bo

tem OU mo **fuit** van teni ver ren reti irri ger eux allo qui pou tion il a ce p

on

don

ber

che

onsentit sans couper dedit en riant, oit encore, e teste sans même & ses. ui fit prenger à sa tavec des pae metroient

les infultes

plus fingude Magalrieuses ree Bernou int au puuglio dans avoit pris dit que la rbe Teméciens. Ce ur déplut oup à fail'établisms neanile. Chacruel, & is. On d'inhure, si de orté. Il ruëune urir tous elle d'un Bon-

Bonze il en fit égorger vingt milles, pour celle d'un soldat toute une Legion. Un jour il fit passer au fil de l'épée tous les habitans d'une Ville, où l'on comptoit bien fix cent mille ames. Une autre fois il ordonna à tous les soldats de tuer leurs femmes, & pour leur en donner l'exemple. de trois cent qu'il avoit, il ne s'en reserva que vingt. Si on a horreur de lire ces crimes, il est aisé de juger quelle devoit être celle de ceux qui en étoient spectateurs. Ausli ne les purent ilssoutenir tongtems: ils resolurent de quitter ce barbare.

ou de le rendre plus humain.

Ils commencerent par lui faire des remontrances respectueuses: ils parlerentensuite plus fortement: mais tout cela ne servant de rien, enfin ne pouvant plus foutenir la vûe de tant de lang humain que versoit cet homme impitoyable, ils le prierent honnêtement de leur permettre de feretirer. Il n'en falut pas davantage pour irriter cette bête feroce, & lui faire changer en haine toute l'amitié qu'il avoit pour eux. Il les condamna à la mort, & onles alloit,hacher en pieces, si le fils du Tyran, qui les aimoit, ne l'eut obligé de suspendre pour quelque tems cette sanglante execution. Il y étoit pourtant resolu, & un jour il avoit fait appeller les Peresen sa presence pour y préfider, lorsque tout d'un coupon le vint avertir que l'armée Tartare, dont il ne se defioit point, lui venoit tomber sur les bras. En effet étant monté à cheval sans avoir le tems de s'armer, il B 6 trourent pas, fut incontinent dislipé.

Les Peres avoient évité ce danger: mais ils tomberent dans un autre. Car ayant pris resolution après la défoute de s'allerpresenter au Général des Tartares, comme ils approchoient de son camp, quelques troupes avancées, qui n'entendoient pasleur langue, les ayant pris pour des espions, les chargerent, les percerent de fléches, & les laisserent tous deux pour morts. Il s'en falloit peu qu'ils ne le fussent : car ils ctoient tous deux fort blessez, & le pere Buglio avoit dans le corps le fer d'un javelot, que ni lui ni fon compagnon ne peurent arracher. Par le plus grand bonheur du monde, lorsque le Pere de Magalhans cherchoit autour de lui quelque shose qui le pût aider à tirer le fer, il trouva une espece de tenaille, dont il se servit fort heureusement. Pendant que les deux Peres étoient occupez à se foulager ainsi l'un l'autre, leurs playes étant déja bandées, comme ils déliberoient du parti qu'ils devoient prendre dans la conjouclure où ils se trouvoient, ils virent venir à eux un autre escadron de Tartares heaucoup plus nombreux que le premier.

Le traitement qu'ils venoient de recewoir ne leur put faire que mai augurer de celui. age tro app Qui tén var

II p tou éta Gui dan

On

per de qu' len

àla

aya dre Cor chi que de

PE tou fire il f

gen que Tar Am

v.en

avant-cousin tira unevra le geni qu'il eut rmée prit n'en tue-

ger: mais. Car ayang de s'aller es, comquelques. oient pas es espions, fléches, ports. 11: t: carils k le pere d'un jagnon ne and bonde Maquelque e fer, il ont il. se ant que le foues étant pient du la cons virent **Tartares** remier. de rece-

gurer de

celui.

celui qu'on leur alloit faire: mais ils furent: ageablement surpris, quand le Chef de la troupe, qui étoit le Général Tartare, ayant: appris leur accident, & ayant bien deviné qui ils étoient, les aborda civilement, leur témoigna le déplaisir qu'il avoit de leur av vanture, & les fit porter dans son camp. On ne peut dire les soins qu'il prit d'eux... Il pourveut à tous leurs besoins, & les vit tous les jours panser, jusqu'à ce qu'enfin étant gueris, il les mena avec lui à Pequin, où ils trouverent le celebre Pere A. dam Schall dans une faveur auprès de l'Empereur, qu'ils jugerent bien être la causede toutes celles qu'on leur avoit faites, & qu'on faisoit par tout à seurs Freres.

Le Pere Adam Schall étoit un Jesuite Allemand, natif de Cologne, qui étantentré à la Chine en qualité de Missionnaire, & ayant été envoyé à Pequin pour y apprendre les sciences Chinoifes, s'étoit rendu si confiderable à la Cour de l'Empereur Zonchin par son habileté dans les Mathematiques, qu'il y étoit regardé de tout lemonde comme un des premiers hommes del'Empire. Etant demeuré à Pequin pendant toutes les revolutions qui en si peu de tems firent changer tant de fois de face à la Mo-Il y courus mille dangers: maisil fut enfin si heureux, que dans le changement de domination, il fe trouva prefque tout d'un coup aussi consider é à la Cour Tartare, qu'il l'avoit été à la Chinoise. Amavan le prit en amitié, & lui alloit souvent rendre visite: ce qui fit que trouvant

HISTOIRE DES DEUX

en lui non seulement beaucoup de science, mais beaucoup de mérite & de vertu, ille

fit connoitre au jeune Empereur.

La jeunesse de ce Prince ne l'empescha pas de prendre goust à l'entretien du Pere, & il y trouva tant de plaitir, qu'il lui ordonna de le voir souvent. On ne peut dire combien cette conversation forma l'esprit & le cœur de Chunchi: il avoit l'un & l'autre naturellement bon: mais ce qu'ilavoit reçu de bon de la nature devint excellent par l'éducation. Aussi tous les Grands de l'Empire témoignerent tant d'impatience de le voir regner par lui-même, qu'un de ses Oncles ayant intrigué après la mort d'Amavan pour en prendre la place, & tenir encore quelque tems en tutéle le jeune Roi, ils s'y opposerent d'un commun consentement, & ayant porté à la porte du Palais les marques de leurs dignitez, protesterent qu'ils ne les reprendroient, que quand l'Empereur prendroit lui même le gouvernement de ses peuples.

Le Prince n'ayant osé pousser plus loins ses prétentions, ni ses menées, l'Empereur prit les resnes de la Monarchie, & partut tout d'un coup si savant dans l'art de regner qu'il s'attira l'applaudissement, & gagna les cœurs de tous ses sujets. Il avoit non seulement du génie, mais de l'habileté pour tout. Il donnoit les ordres pour la guerre, comme s'il eut blanchi sous lé harnois. Il avoit une attention sur les Magistrats & les Officiers de la Couronne, qui faisoit que rien ne lui échapoit, & quoi

quoi

qu' peu qua per que pré fitio ven risé ils a ees: CON pré: ce, poli l'én de 1 les ' mên en é & G fe se

quar me i des la Pa mieu re le loix

tions espri fait s Philo la va

fi il t

de science, vertu, il le

'empescha n du Pere, il lui ore peut diorma l'efavoit l'un is ce qu'ilvintexcels Grands impatiene, qu'un s la mort e, & tele jeune nun cone du Paprotefie quand gouver-

lus loin l'Empee, & pal'art de nt, & Il avoit nabileté pour lalé hares Mane, qui & quoi qu'il

CONQUERANS TARTARES. qu'il usat assez de clemence à l'égard du peuple, il penchoit du côté de la severité, quand il s'agissoir de punir les fautes des personnes publiques. Ayant un jour appris que ceux qui présidoient à l'éxamen des prétendans au Doctorat, qui est une disposition chez les Chinois necessaire pour parvenir aux grandes Charges, avoient favorisé l'ignorance de quelques uns, ausquels ils avoient vendu leur suffrages, il obligea ces derniers à subir un nouvel examen, & condamna à la mort trente-fix des autres, présumant que ceux qui vendoient la justice, étoient capables de vendre l'Etat. Sa politique pour pacifier son Royaume, après l'émotion qu'y avoit causé sa conquête, sur de lier tellement ensemble les Chinois & les Tartares, qu'ils ne fissent plus qu'une même Nation. C'est pour cela qu'il les mit en égal nombre dans tous les Tribunaux, & que dans l'administration des charges il se servit également des uns & des autres, quand il en étoit également affuré. Comme il avoit fait prendre aux Chinois l'habit des Tartares, il fit prendre aux Tartares la Police des Chinois, comme plus sage & mieux entendue. Il conserva à la literature les prérogatives que lui donnoient les loix de la Chine: mais il prit des précautions pour empêcher qu'elle n'amollit les esprits pour la guerre, comme elle avoit fait sous les regnes passez, voulant que la Philosophie Chinoise devint guerriere par la valeur & par la discipline Tartare. Ainsi il termina heureusement ce qu'Amavan

· lui avoit laissé de guerre, dont la plus confiderable fut celle que lui fit un nommé Icoan, où pour mieux dire ses enfans.

Icoan, autrement Chinchilon, né dans la Province de Fokien, avoit été chassé de son-Pays dès ses jeunes ans par la pauvreté. Il vint à Macao, & s'y miten condition, & ayant eû connoissance de la Religion Chrestienne, il Coss baptizer. Son parrain, qui étoit un ric ortuguais, & qui l'aimoit, le fit heritier en mourant d'une partie de fon bien. Avec cette avance il le mit dans le commerce, où il fut si heureux, & se rendit si habile, qu'en peu de tems ils devint le plus celebre & le plus riche Negotiant des Indes. Il eut bien tôt des Vaisseaux à lui, & étant devenu ambitieux à mesure qu'il étoir devenu riche, il commença à mener la vied'un grand Seigneur. Son opulence lui fit des amis: mais elle lui sit aussi des envieux, qui s'efforcerent de le perdre auprès de l'Empereur Zonchin. Ce Prince commençoit en ce tems-là à avoir trop d'ennemis sur les bras, pour s'attirer encore celui ci: ainsi au lieu de déferer aux plaintes qu'on lui en avoit faites, il se résolut au contraire de se l'attacher en le faisant Amiral sur les mers de la Chine. Icoan ne fut pas ingrat de cette grace. Car ayant appris que le Tyran Licon faisoit la guerre à l'Empereur, il leva des troupes pour aller au secours. Sa reconnoissance fur ioutile au malheureux Zonchin: Il apprit sa perte, commeil étoit en chemin pour l'aller secourir. Ne voyant done

fon I fes p vaille ruine cher

étoit En rent 1 depu mêm fecon un d gienn lls le ils l'y dé lui fans.l donn dever gueri quel & fer voul conft & co demn

quandoutatout fi dan leoan bon duite

UX:

a plus conn nommé nfans.

né dans la aflé de fon uvreté. Il dition, & ion Chrefrain, qui

idaimoit, partie de mit dans

ns ils dehe Negodes Vais-

il comeigneur. is elle lui

erent de Zonchin ms-là à

lieu de voit faie l'atta-

mers de de cette ran Li-

il leva Sa reeureux il étoit

voyant.

CONQUERANS TARTARES.

donc plus rien à faire pour le service de son Prince & de sa patrie, il tourna sur ses pas d'où il étoit venu, résolu de travailler pour lui-même & de profiter de la ruine publique, qu'il ne pouvoit empescher, pour son propre établissement, qu'il

étoit en passe de pousser bien loin.

En effet les troubles de l'Etat le rendirent plus confiderable que jamais, fur tout depuis que Quesin son fils, à peu près de même humeur que lui, fut en âge de le seconder. Ils s'attacherent tous deux 2 un de ces Princes de la mailon Taimingienne, qui s'étoient fait déclarer Rois. Ils le soutinrent long tems sur le trosne & ils l'y auroient maintenn, s'il se fut un peu aidé lui même. Pour eux, comme ils subsistoient fans lui, ils n'eurent pas de peine à l'abandonner, quand ils virent que son parti étoit devenu infoutenable, & ayant continué la guerre, ils sceurent si bien se faire craindre, que les Tartares rechercherent leur amitie, & leur firent de grandes promesses, s'ils vouloient subir le joug. Quesin le refuiæ constamment: mais Icoan fut plus facile, & contre l'avis de ton fils se livra imprudemment aux Vainqueurs.

Les Ministres crurent tenir le fils, quand ils se surent asseurez du pere, ne doutant nullement que le pere ne mit tout en œuvre pour gagner son fils. Ainsi dans les commencemens ils traiterent Icoan avec honneur, & lui firent un fort bon parti : mais ils changerent de conduite, quand ils virent qu'ils perdoient

leur

leur peine, & que Quesin ne plioit point Ils lui osterent d'abort ses appointemens, & le reduisirent à une si grande pauvreté, qu'il siblista long tems par les secours que lui donnerent les Jesuites de Pequin, qu'il avoit toujours favorisez, quoique tout occupé de son ambition, il sut assez mauvais Chretien. L'exil & la prison suivirent la pauvreté, & enfin une mort violente finit ses malheurs avec sa vie.

Quesin, qui avoit pour son pere les sentimens que la morale Chinoise inspire aux enfans pour leurs parens, chercha à vanger sa mort par toutes sortes de voyes; & ce fut la guerre qu'il fit pour cela, que le Prince, devenu majeur, eur à soutenir contre lui. Jusques là Quesin s'étoit tenu sur ses Vaisseaux, & s'étoit contenté de l'empire de la Mer, où par les grosses armées qu'il entretenoit, il s'étoit établi une domination qui failoit trembler tous ses voisins.

Il ent tant de confiance en ses forces, que des le moment qu'il eut appris qu'on avoit fait mourir son pere, il resolut d'en tirer raison L'Empereur s'y attendoit bien, & fit ses diligences pour envoyer destroupes dans les Provinces maritimes, & pour mettre de bons Officiers dans les Places. Heureusement il avoit pourveu Nanquin de deux Chefs necessaires l'un à l'autre, pour faire un juste temperament de douceur & de severité. Car Quesin ayant eu la hardiesse de venir attaquer cette grande Ville, le Capitaine Tartare, qui y com-

le f nois ce, s'or re c fez, funt role viol près plus crua que pref de f nais port tout fomu gez . ford

mai

gor

bre

à m

 $\cdot \mathbf{Q}$ pour le. fieur: peria trois nez,

reur ,

ce,

leurs

man-

EUX

plioit point. pointemens, e pauvreté, les fecours de Pequin, , quoique il fut affez prison fuiune mort c la vie. pere les feninspire aux cha à vanvoyes; & cela , que à foutenir étoit tenu ontenté de groffes arr établi uer tous ses

es forces, oris qu'on folut d'en idoit bien, des trouses. Places. Nanquin l'autre, de douayant eu ce grande i y com-

man-

CONQUERANS TARTARES. mai doit les troupes, proposa d'en faire égorger tous les bourgeois, dont le nom-, bre excessif, disoit-il, seroit trop difficile à maintenir dans le devoir, pour peu que le siege fut de durée. Le Magistrat Chinois nommé Lam, qui prefidoit à la justice, eut horreur de cette proposition, & s'opposant de toute sa force à un si barbare dessein: pour executer ce que vous proposez, dit-il courageusement au Tartare, il faut que vous commenciez par moi. Cette parole sit rentrer en lui-même cet homme violent & sanguinaire, & peu de tems après il reconnut, qu'il pouvoit vaincre plus glorieusement son ennemi, que par la cruauté. Il y avoit près de trois semaines que le siege duroit, & la Ville setrouvoir pressée, lorsque les assiegeans s'aviserent de faire une feste pour cebrer le jour de la naissance de leur General. La joye les emporta tellement, que s'étant abandonnez tout le jour au vin, & la nuit suivante au. sommeil, ils furent attaquez par les assiégez, qui avoient été avertis de leur desordre. Trois mille furent tuez sur la place, & le reste sut obligé de se retirer dans leurs Vaisseaux

Quesin sceut profiter de cette disgrace pour prendre mieux son champ de bataille. Il se tint sur la Mer, & en plusieurs rencontres, il y battit les Flotes Imperialles, dans l'une desquelles ayant pris trois mille Tartares, il seur sit couper le nez, & les renvoya à Pequin, où l'Empereur, toujours severe à punir les sautes pu-

bli-

bliques, les condamna tous à la mort, difant qu'ils l'avoient deu chercher dans le combat, & la préserer à un opprobre, qui

retomboit sur la Nation.

Si Quesin se souting sur la Mer, PEmpereur de son côté se rendit inacessible sur la terre; & fit si bien que son ennemi sut obligé de porter ses armes ailleurs. Quesinméditoir depuis fort long-tems la conquête de l'Isle Formose, occupée par les Hollandois. Il resolut de les attaquer, & enquoi il fut plus hardi, il les attaqua dans un tems, où ils avoient fait alliance avec les Tartares contre lui. Malgré deux si: formidables Puissances, il prit l'Isle, & son ambition ne s'en tenant pas là, il osabien pretendre de se faire payer tribut par les-Espagnols des Philippines, & envoya un Ambassadeur à Manille pour les sommer. Sa puissance étoit assez bien établie pour les y obliger, si la division ne se fut point. mile dans sa famille. Dans une Isle de la Province de Fokien, où son pere avoit sait bastir une Forteresse, il avoit laisse unfils qu'il avoit, nommé Chin, avec ses femmes. Ce fils s'étoit si fort oublié du respect qu'il devoit à son pere, qu'il en avoir ofé aimer une, & par malheur il ne l'avoit pas trouvée insensible à sa passion. Cette injure piqua si vivement Quesin, qui en fut averti, qu'il resolut de s'en venger; & sa colere le porta jusqu'à vouloir faire mourir son fils. Le jeune homme suraverti aussi, & avec l'aide de sa mere, qui demeuroit dans la même Forteresse, & qui étoit

.éto ·en apr env que Ja r Cet du€ te e dan

jour

L

-feul -que: où i vec tres de r Peq un j wit, Ami & c gran trou & d TOT y ei pas

Cl mest neur en p

honi

être

UX

mort, dier dans le obre, qui

r. PEmeffible fur nnemi fut s. Quefinconquête les Holer. & en qua dans nce avec deux fi le, & son l ofabien. it par lesvoya un lommer. lie pour ut point. fle de la voit fait: é unfils les femdu refenavoiti l ne l'apaffion. lin, qui venger; ir faire utaverqui de-& qui

étoit

CONQUERANS TARTARES.

étoit une femme de teste, il s'étoit mis en disposition de traiter avec le Tartare, après avoir prévenu celui que son pere envoyoit pour le tuer, lorsqu'il apprit que le dépit, que Quesin avoit conceu de sa revolte, l'avoit lui-même fait mourir. Cet évenement retarda long-tems la reduction de l'Isle Formose, & la conqueste en sut reservée, comme nous verrons dans la suite, à l'Empereur qui regne au-

jourd'hui.

La grandeur de Chunchi n'éclatoit pas seulement dans les armes & dans les conquestes: elle brilloit encore à la Cour, où il soutenoit la majesté de l'Empire avec un air de superiorité sur tous les autres Souverains, que peu se défendoient de reconnoître. Le Roi de Corée étoit à Pequin, qui lui faisoit sa Cour-comme un particulier: le pere Adam dit qu'il l'y vit, & qu'il l'y entretint bien des fois. Les Ambassadeurs y venoient de toutes parts, & ce sur sous son regne que se fit cette grande ambassade des Hollandois, qui se trouve dans le beau recueil de relations & de voyages curieux, que M. Thevenot a donné au public. Les Moscovites y en envoyerent une, dont ils n'eurent pas de satisfaction, y ayant prétendu des honneurs, que l'Empereur ne crut pas être de la dignité de leur accorder.

Chunchi étoit autant aimable dans le domestique, & avec ceux qui avoient l'honneur de l'approcher, qu'il étoit admirable en public. La manière dont nos relations

rapor-

raportent qu'il vivoit avec le Pere Adam, depuis même qu'il fut majeur, en font d'illustres témoignages. Il l'appelloit Mafa, nom qui répond dans notre langue à peu près à celui de Pere, & il avoit en effet pour lui une véritable tendresse de fils. Il ne la lui témoigna que trop, en, l'obligeant malgré lui d'accepter la charge de President des Mathematiques, qui est une des premieres de l'Etat. Ce fut l'unique occasion, où le Pere se vit en danger de perdre les bonnes graces de ce Prince pour lui & pour les autres Ministres de la Religion. Car en toute autre rencontre Chunchi lui parut toujours le plus aisé à vivre de tous les hommes. Il ne falloit point craindre avec lui ces crimes qu'on fait envers les Grands, ou par des contre-tems imprevûs, ou par des rencontres malheureuses. Le Pere n'eut jamais besoin ni d'étudier son humeur, ni de choyer ses delicatesses. L'Empereur trouvoit bon tout ce qui venoit de lui, & l'on remarqua avec admiration, que quoiqu'il fût naturellement colere, il eut toujours à son égard un procedé égal & uniforme.

Il avoit une confiance entiere en sa probité, & il étoit si persuadé qu'il l'aimoit, qu'il souffrit toujours patiemment les fortes & frequentes remonstrances, que lui faisoir ce serviteur fidelle, quoique contraires à ses plaisirs; & s'il n'y détera pas toujours, il eut la droiture d'avouer, qu'il avoit tort de n'y pas deferer. Les Grands, qui voyoient cet ascendant du Pere Adam

fur

fur 1 vent foier 11

defa reur pout fonn feul II l'a vant il lu lequi que le lu moig ment

plus

 $\mathbf{U}_{1}$ 

une e Ie de un te nir fa faires lui pa la dé mand quel déliv l'Emi respe comb traire faires qu'il UX CONQUERANS TARTARES. ere Adam, fur l'esprit du Prince, l'employerent soun font d'ilvent pour lui faire sçavoir ce qu'ils n'oloit Mafa .

soient lui dire eux mêmes.

Il s'étoit répandu un bruit extrémement desavantageux à la reputation de l'Empereur, que les Courtifans faisoient passer pour avoir de grands déreglemens. Personne ne l'en ofant avertir, le Pere fut le seul qui eut le courage de l'entreprendre. Il l'alla trouver, & s'étant prosterné devant lui les yeux tout baignez de larmes, il lui mit un papier entre les mains, par lequel it lui apprenoit les bruits facheux que l'on faisoit courir de sui. L'Empereur le lut & rougit en le lisant: mais il ne témoigna point en être offense, & dit seulement en relevant le Pere, qu'on en disoit plus qu'il n'y en avoit.

Une autre fois l'Empereur ayant perdu une de ses femmes, qu'il aimoit beaucoup, le déplaifir de cette mort l'avoit mis dans un tel état, que ne pensant qu'à entretenir sa douleur, il avoit abandonné ses affaires. Personne ne vouloit se charger de lui parler, & les Ministres embarassez sur la décission de beaucoup de choics qui demandoient les soins du Prince ne sçavoient quel parti prendre. Le Pere Adam les délivra de cet embaras. Il alla trouver l'Empereur, & lui ayant remontré avec un respect mêlé de beaucoup de tendresse, combien la conduite qu'il renoit étoit contraire à sa reputation & au bien de ses asfaires, il sceut si bien manier son esprit, qu'il en fit changer la disposition.

pereur

n la prol'aimoit, t les forque lui contraipas touer, qu'il Grands. re Adam fur

gue à peu

it en effet

de fils. Il

l'obligeant

de Prefi-

ft une des

inique oc-

er de per-

ince pour

de la Re-

tre Chun-

sé à vivre

lloit point

on fait en-

ntre-tems

s malheu-

in ni d'é-

r ses deli-

bon tout

rqua avec

naturelle-

on égard

pereur lui sceut si bon gré de l'interêt qu'il prenoit à sa gloire, qu'il lui écrivit le len demain une Lettre pleine de témoignages d'une très sincere amitié, par laquelle il le conjuroit de continuer d'avoir pour lui une affection si utile à sa personne & à son Etat.

Un jour le Pere creut l'avoir faché par une semblable liberté de lui parler, à la verité un peu forte; car l'Empereur lui demandant, d'où venoit que ceux dont il se fervoit pour l'administration des affaires publiques les faisoient quelquefois si negligemment, veu qu'il agissoit bonnement avec eux, & qu'il ne leur étoir point incommode. Il ne four pas trop vous en étonner, Sire, lui repartit le Pere, il est des tems, au Votre Majesté leur en donne un peu l'exemple. L'Empereur ne dit mot à cette réponse, & le Pere ne douta point qu'il ne fût faché: mais un moment après il fut tout étonné, de voir qu'il lui parloit sans alteration, & agissoit avec lui comme à l'ordinaire.

verte

rei

ne

te

ne

gui

fa 1

tro

nei

ma

fon

la

pro

Ĺ٬٤

åz

lui

se s

2110

mil

un

dor

il l

foit

tun

reu

**fon** 

vre

tou

vôti Soye EUX .

'interêt qu'il scrivit le len témoignages laquelle il le pir pour lui onne & à son

ir faché par parler, à la reur lui de. x dont il se affaires pufinegligemement avec int incomen étonner, des tems, ai u l'exemple. réponfe, & fût faché: ut étonné. eration, & naire.

long-tems
e, il defvoir une
instrumens
s se retireu l'Empecontinus voir traprès, que
, les étinse retira:
fosse cou-

verte

verte de perches, l'une desquelles étant venu à manquer, il s'en fallut peu qu'il ne tombast. Le Pere Adam fremit de crainte, apprehendant sur tout que ce Prince ne prit cet accident pour un mauvais augure, parce qu'il lui arrivoit la veille de sa naissance, jour dont la superstitieuse Astrologie de la Chine observe fort les évenemens. Il se jetta à genoux, & demanda pardon à l'Empereur du peril où son imprudence avoit engagé sa Majesté, la conjurant de ne point tirer de mauvais

pronostique d'un accident purement sortuit. L'Empereur sourit entendant ces paroles, & relevant doucement le Pere Adam, il lui dit: allez Masa, il est peu d'hommes qui

ne fassent quelquefois un faux pas.

Il paroissoit admirable à tous ceux qui se souvenoient des manieres fastueuses des anciens Empereurs Chinois, de voir la familiarité avec laquelle celui-ci vivoit avec un étranger. Non seulement il lui avoit donné l'entrée librée dans son Palais: mais il lui alloit souvent rendre visite. & pasfoir plusieurs heures avec lui. C'est la coutume de la Chine, que quand les Empereurs se sont assis sur quelque siege, personne ne s'y assoye plus, & qu'on le couvre d'une étoffe jaune, qui est la couleur imperialle. Comme Chunchi s'asseyoit par tout sur le premier siege qu'il rencontroit, le Pere lui dit un jour en riant : Mais om vôtre Majesté veut-elle que doresnavant je m'assoye? Par tous on vous voudrez, lui répon-Tome VII. dit

HISTOIRE DES DEUX 40 dit l'Empereur, nous n'en sommes pas là ve

Les entretiens qu'ils avoient ensemble étoient ou de Mathematique, ou de Morale, ou de Religion. Car le Pere avoit eu l'adresse de saire passer peu à peu le Prince des discours agréables aux utiles, & autant qu'il le put à ceux qui étoient propres à lui ouvrir les yeux sur les veritez La salut. Je trouve une de ces conversations écrite tout au long dans les Memoires qui nons sont restez du Pere Adam: Je ne puis mieux faire comprendre la penetration & la droiture du Monarque dont j'écris l'Histoire, qu'en la rapportant ici. Ce fut l'an 1656, que l'Empereur ayant

mandé au Pere de le venir trouver dans un Parc, où il chassoit en l'attendant, le Pere s'y rendit, & la chasse finie il eut avec lui l'entretien dont je parle à l'occasion d'un livre d'Astronomie, qu'il lui avoit

presenté.

J'ai olii dire, commença le Prince, que certaines conjonctions des astres marquent certains évenemens. Si cela est, comme le cours des astres est réglé, nos destinées le sont aussi, & c'est en vain que nous prenons des mesures pour éviter ce qui nous est inévitable. Le Pere Adam, qui se servoit quelquefois de la curiosité de l'Empereur à observer les astres, pour lui faire craindre celui qui les gouverne, répondit: Sire, au dessus des astres habite celui qui les a créez, lequel s'en sert comme de signes pour avertir souvent les hommes, & par-

ticu mes time Die fert vert hon leur men dirie que lez i répo noît le C vem corp

le qua poin vez : dont gard moi Maj prefe celui tonn foin corri que ' affez m'av

Sire,

ti-

lent

pas là vo:

semble €de Moraavoit eu le Prinitiles, & ent pros veritez onverfa-Memoie Adam: re la perue dont rtant ici. ir ayant ver dans lant, le il eut al'occalui avoit

ce, que arquent comme estinées ous pre-ui nous i se ser-viente pondit: i qui les e signes & par-ti-

CONQUERANS TARTARES. ticulierement les grands Princes des crimes qui lui déplaisent en eux, par les chatimens dont il les menace. Mais ce même Dieu, qui gouverne les astres, & qui se fert des constellations pour donner ces avertissemens aux hommes, a donné aux hommes le fianc arbitre pour éviter par leur amandement les châtimens dont il les menace par ces diverses constellations. Me diriez-vous bien, repartit l'Empereur, ce que c'est que ce Dieu dont vous me parlez si souvent? Ce Dieu ne se voit pas . répondit le Pere: mais il se donne à connoître par ce qu'il fait. C'est lui qui a créé le Ciel, & qui a reglé tant de divers mouvemens que nous admirons dans ce grand corps; & pour cela les Chrétiens l'appellent du nom de Createur, ou de Seigneur.

Je vous passe aisement cet article, repliqua l'Empereur, qui retournoit à son point, mais il me souvient que vous m'avez assez souvent dit, que les pronostiques dont nous parlions tout à l'heure me regardoient moi en particulier: pourquoi moi plûtôt que les autres Rois? Votre Majesté, repartit le Pere avec beaucoup de presence d'esprit, prend parmi ses titres celui de fils du Ciel: eile ne doit pas s'étonner que le Dieu du Ciel prenne plus de soin d'elle que des autres. Mais si je me corrigeois, reprit l'Empereur, des fautes que vous m'avez fait remarquer, seroit-ce assez pour éviter les chatimens dont vous m'avez menacé? Il n'en faut pas douter, Sire, répondit le Pere, vous ne change-

C 2

riez

riez pas pour cela le cours, & les rencontres des étoiles, mais nous avons un proverbe en Europe, qui dit, que le Sage domine les astres. Je vous prie, Mafa, repartit l'Empereur, enleignez moi un moyen efficace de me corriger de mes defauts? J'ai souvent usé de la liberté que votre Majesté m'a donnée, répondit le Pere, pour lui dire mes sentimens sur la conduite. Elle aura beaucoup avancé, quand elle aura relaché quelque choie d'une justice qui penche un peu trop du côté de la severité, quand elle s'étudiera un peu plus à distinguer ceux qui l'aprochent, par des effets de son estime & de sa liberalité, quand elle s'appliquera davantage à mettre son peuple à son aise, & à rendre tout le monde heureux, en un mot, quand aimant par dessus toutes choses Dieu qui est le pere commun, elle aura pour les hommes, que la nature a rendus ses freres, la même compassion dans leurs maux, qu'elle voudroit qu'ils eussent pour elle, si elle se trouvoit en leur place, selon cet autre maxime de la droite raison. -qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse.

Ici l'Empereur montra bien que les Princes, qui voyent toujours le reste des hommes au dessous d'eux, n'admettent pas aifément cette regle d'égalité: il avoua même qu'il ne la concevoit pas, & de là le Pere prit occasion de lui expliquer le De-

calogue.

L'Empereur écouta son discours qui fut assez

affez d'ad fa, des vou affez quel fois ici c giftr tre l les l ferve coup car l leurs 1'Em tien ' elt co tous châti de la meni le Pe avec n'y a dez,

folu.
Ap
pereu
chin i
re, q
caulé

que j

bien i

es rencons un proe le Sage , Mafa, oi un momes deberté que pondit le ens fur la avancé. chole d'up du côudiera un prochent, e sa libelavantage & à renun mot, oses Dieu ura pour endus fes ans leurs lent pour place, lee raison,

les Prindes homent pas aivoüa mêde là le er le De-

que nous

rs qui fut assez

CONQUERANS TARTARES. assez long, sans l'interrompre, & plein d'admiration pour une loi si parfaite: Mafa, reprit-il, en ce Pays ciavez-vous bien des Disciples qui observent tout ce que vous me venez de dire? Nous en avons un assez bon nombre, répondit le Pere, & si quelques-uns d'eux se démentent quelquefois, c'est que nous ne sommes pas soûtenus ici comme en Europe de l'autorité des Magistrats, pour punir ceux qui violent notre loi. Mais quoi, repliqua l'Empereur, les Rois iont ils obligez parmi vous à observer cette loi comme les autres? Beaucoup plus que les autres, repartit le Pere, car les Rois doivent être les exemples de leurs peuples. Quoi ? moi ausli, repliqua l'Empereur, qui ne suis point encore Chrétien? Cette loi, Sire, répondit le Pere, est commune à tous les hommes, & ils sont tous obligez de l'observer sous peine d'un châtiment éternel. Il faut pour cela bien de la force, reprit l'Empereur, & comment l'acquerir? Dieu la donne, repartit le Pere, & elle ne manque pas au besoin: avec ce secours rien n'est difficile, & il n'y a qu'à bien vouloir. Vous me persuadez, conclut l'Empereur, & il me semble que je puis esperer de faire ce que font bien tant d'autres, je le veux, j'y suis refolu.

Après une conclusion si heureuse, l'Empereur sit tourner la conversation sur Zonchin son prédecesseur, & demanda au Pere, quel homme c'étoit, & ce qui avoit causé sa perte. Le Pere répondit que c'é-

 $C_3$ 

toit

54 HISTOIRE DES DEUX

toit un Prince d'un très bon esprit, chaste, plein d'amour pour son peuple, mais que trop de consiance en lui-même, trop d'attache à son propre sens, des Magistrats & des Soldats insideles avoient jetté dans le dernier malheur. A quoi il ajoûta, pour piquer l'Empereur par un exemple illustre, que ce Prince estimoit la loi de Dieu, & que s'il n'eût été surpris par le coup impréveu qui l'avoit accablé, il l'auroit peutêtre suivie.

Par de semblables conferences le Pere Adam avoit tellement affectionné le jeune Conquerant à la Religion Chrétienne, qu'il la favorisa toujours & laissa à ceux qui la prêchoient, une pleine liberté de l'étendre. Il donnoit tout lieu d'esperer que bientôt il en seroit profession lui même, si la passion qui sit adorer à Salomon de faux-Dieux, qu'il ne connoissoit pas, n'eut empêché Chunchi d'adorer le vrai Dieu, qu'il

avoit connu.

Parmi les femmes de qualité qui alloient chez l'Imperatrice, il y en avoit une dont ce Prince devint éperduëment amoureux. La passion étoit trop violente pour tarder beaucoup à la déclarer: il s'en expliqua à celle qui la causoit, un jour qu'elle sortoit de chez la Princesse, & n'obmit rien pour la siéchir. Il y trouva de la resistance, comme il s'y étoit bien attendu, mais à la maniere dont elle sui parla, il jugea que sa severité n'étoit pas invincible. Cet te Dame étoit mariée à un jeune Tartar desort bonne maison, auquel, ou par artifice

la pentition tare don qu'i que re i aufi mai

fice

noi tack che que gen Che qu' fur ceu

resi

par

L

que de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la c

& 1

CONQUERANS TARTARES. fice ou par simplicité elle sit considence de it, chaste, la passion que l'Empereur avoit pour elle, mais que entra même dans le détail de la conversatrop d'attion qu'elle avoit euë avec lui. Le Taragistrats tare ne fut point content de la maniere etté dans dont elle avoit parlé, & ne trouvant pas ûta, pour qu'elle eût assez vivement repoussé l'attae illustre. que, lui donna des leçons pour la premie-Dieu, & re rencontre. La Dame sut aussi simple ou coup imaussi maligne avee l'Empereur qu'avec son roit peutmari. Car elle déclara à ce Prince la lecon qu'on lui avoit faite, & lui donna à s le Pere entendre, qu'elle faisoit par obéissance la le jeune

> par fidelité. L'Empereur, que la raison ne gouvernoit plus, fût si irrité de trouver cet obstacle à ses desirs, qu'ayant envoyé chercher le malheureux époux, il lui fit une querelle, sous pretexte de quelque negligence commise dans l'administration de sa Charge, & s'échauffa si fort en lui parlant, qu'il lui donna un soufflet. Le Tartare ne survêquit gueres à cet affront, dont il conceut un si grand déplaisir, que trois jours

resistance quelle eur deu faire par vertu &

après il en mourut.

Cette mort fit grand plaisir à son rival. & n'affligea pas apparemment la Dame, que l'Empereur épousa incontinent après, & déclara Reine. Pour comble de joye il en eût un fils: mais ce fut aussi le dernier fruit, que lui produisit ce mariage suneste. L'enfant mourut presqu'aussi tôt qu'il fut né, & la mere suivit de près l'en-

fant.

nne, qu'il

ux qui la

e l'éten-

erer que

me, fila

de fauxn'eut em-

eu, qu'il

i alloient

une dont

noureux.

ur tarder

xpliqua à

'elle for-

mit rien

refistan-

lu, mais

il jugea

le. Cet

Tartar

par arti-

fice

Il est aisé de concevoir combien Chunchi sentit cette perte: mais on ne s'imagineroit jamais à quels excès le porta sa douleur. On eut toutes les peines du monde à l'empêcher de se tuer lui-même, car il étoit resolu de mourir, & il sallut que l'Imperatrice mere se jettât sur lui, pour lui arracher des mains l'épée dont il s'alloit percer. Il s'oublia si fort en cette rencontre non seulement de sa vertu, mais même de l'humanité, qu'il renouvella en faveur de cette Reine la barbare coutume des Tartares, que la politesse Chinoise avoit abolie, d'obliger des Officiers & des Esclaves à suivre au tombeau les morts de qualité, comme pour leur rendre en l'autre monde les mêmes services, qu'ils leur ont rendus en celui ci. Plus de trente personnes suivant cet ordre se donnerent à eux-mêmes la mort.

Le plus grand mal fut, que cette Princesse étant extrémement addonnée au culte des Idoles, & aux supersitions des Bonzes, avoit gâté sur cela l'esprit de l'Empereur, sur tout depuis qu'elle l'eut prié par un testament solemnel, de faire faire à ces Prêtres idolâtres certaines ceremonies à son intention. Car le malheureux Prince ayant executé trop sidellement ce testament impie, s'accoutuma tellement aux superstitions payennes, qu'il ne sut plus possible au Pere Adam de faire revivre en lui les bons sentimens qu'il avoit eus pour la Loi de Dieu. Cet homme Apostolique n'obmit rien pour guerir l'aveuglement de

ce Pri force d à leurs donne il lui é l'amou temens les fait affaire Pinfen de l'Et te paf mauva qu'il r attach n'en p lui di au zei les inv condu toit-il. Comm vez-vo me fair vais. votre

Conbien question in de naire,

que je

Chuns'imagila dounonde à ar il éue l'Imour lui s'alloit renconis mêen fame des e avoit des Eiorts de n l'auils leur te perrent à

Prinu culte Bon-Empeit prié faire à nonies Printestat aux

t aux t plus vre en s pour olique ent de ce

CONQUERANS TARTARES. ce Prince: il lui representa souvent avec force & avec chaleur le tort qu'avoient fait à leurs Etats les Rois qui s'étoient abandonnez à la superstition & à leurs passions: il lui étalla fur tout les maux infinis, que l'amour des femmes leur attire, les emportemens où il les précipire, le mépris où il les fait tomber par la negligence de leurs affaires, l'indiference pour le bien public. l'insensibilité pour la gloire & les interêts de l'Etat, que produit naturellement cette passion. L'Empereur ne trouvoit pas mauvais ces remontrances du Pere Adam. qu'il regardoit comme les effets du tendre attachement qu'il avoit pour lui : mais il n'en p. ofitoit pas pour cela. Je pardonne, lui di vit-il quelquefois en se désendant. au zeie que vous avez pour ma personne. les invectives que vous faites contre ma conduite: mais après tout, Mafa, ajoutoit-il, la trouvez vous donc si mauvaile ? Comment, vous qui êtes Religieux, pouvez-vous improuver ce que ma Religion me fait faire? Ne trouveriez-vous pas mauvais, si je vous empêchois l'exercice de la votre? Pourquoi voulez-vous empêcher que je ne pratique la mienne?

Contre un tel endurcissement le Pere vit bien qu'il n'avoit plus d'autres armes, que les larmes & la priere. L'Empereur étant neanmoins tombé malade de la petite verolle, dont il mourut, & qui l'emporta en quatre jours, il alla au Palais pour faire un dernier effort. Il y sut receu à l'ordinaire, & avec les mêmes démonstrations

de bienveillauce: mais il en sortit avec aussi peu d'esperance de la conversion du Prin-Toutefois quelque tems après que le Pere se fut retiré il parut rentrer dans luimême, & on l'entendit repasser dans sa memoire les choles que ce fidelle serviteur lui avoit si souvent dites. Il témoigna du repentir de ses desordres, & les condamina devant ceux qui étoient autour de lui: il mit ordre aux affaires de son Etat, ayant déclaré Camhison fils, qui n'étoit âgé que de huit ans, son successeur à l'Empire, & nommé quatre des principaux Officiers de la Couronne pour tuteurs du jeune Prince. Après quoi s'étant fait revêtir de ses habits imperiaux, il dit adieu à ceux qui l'environnoient, & expira âgé de 24. aus. Monarque digne d'un meilleur sort, si on regarde les bonnes qualitez qu'il avoit receues de la nature, mais digne aussi d'un tel chatiment, si on considere le mauvais usage qu'il avoit sait des graces de Dieu.

La Reine sa mere à son exemple renouvella encore à sa mort la cruelle coutume d'obliger les vivants à suivre malgré eux les morts. Chunchi avoit eû un favori, qui étoit un jeune Prince Tartare, le mieux fait, & le mieux né de la Cour. Aussi-tôt que l'Empereur fut mort, la Reine le fit appeller & le regardant d'un œil de colere, est-il possible, sui dit elle, que vous soyez encore en vie? Le Prince entendit bien ce langage, & la Reine ne fut pas long tems sans le lui expliquer. Allez, lui dit-elle, en se radoucissant, tenir com-

pagnie

pagnie crois ( l'honn allez l par vo de l'i Vous davan mais l lité à tre an caula nouve Prince n'ayar ment. lui co fourd vint, dre d une b perso leurs ne n'a perit

> de la La teurs Chun tems qu'el quati re A Emp

s'il et

avec auffi n du Prinrès que le r dans luir' dans sa ferviteur noigna du condamir de lui: at, ayant t âgé que mpire, & ficiers de ine Printir de ses ceux qui 24. 3115. rt, fion avoit reuffi d'un mauvais Dieu. e renououtume ré eux favori. e mieux uffi-tôt e le fit e colele vous ntendit ut pas Allez, com-

pagnie

CONQUERANS TARTARES. 59 pagnie à mon fils. Il vous a aimé, & je crois que vous avez dû correspondre à l'honneur de son amitié: il vous attend allez le rejoindre, & montrez vous digne, par votre promptitude à l'aller trouver. de l'impatience qu'il a de vous revoir. Vous l'aimez, il ne vous en faut pas dire davantage: allez dire adieu à vos parens, mais hâtez vous de témoigner votre fidelité à votre Roi, & votre tendresse à votre ami. On ne peut dire la douleur que caula dans la famille du jeune Prince une nouvelle si triste, & si peu attenduë : le Prince lui même quittoit la vie à regret . n'ayant point pour son Maître un attachement assez fort ponr la lui faire hair. On lui confeilloit de s'enfuir, & il n'étoit pas fourd à ces conseils: mais la Reine le prévint, & ne lui donna pas le tems de prendre des mesures, lui ayant envoyé dans une boëte dorée une corde d'arc, par deux personnes, qui avoient ordre de lui prêter leurs mains, pour executerce que la sienne n'auroit pas le courage de faire, & ainsi: perit ce Prince, qui auroit été heureux. s'il eût été moins favorisé de la nature & de la fortune.

La Religion Chrétienne & les Prédicateurs semblerent tout perdre à la mort de Chunchi. Car quoi que durant quelque tems les choses demeurassent dans l'état qu'elles étoient auparavant, & que les quatre Regens même eussent donné au Pere Adam le titre de Précepteur du jeune Empereur, une caballe de Bonzes & de

C 6

Ma=-

Mahometans animée par un nommé Yamquamtien, homme aussi barbare que son nom, excita une telle tempête contre leChristianisme, qu'on creut le devoir extermi-Tous les Prédicateurs ayant été appellez à Pequin, y furent chargez de chaînes, & à la reserve de deux ou trois, que le petit Empereur voulut retenir, ils furent tous exilez à Canton, les Chrétiens furent persecutez en diverses façons, & cinq Mandarins y couronnerent leur con-

fession par un glorieux Martyre.

Ce fut là que le Pere Adam montra qu'il €toit cet homme apostolique de Saint Paul, qui fçait user des richesses & de la pauvreté, de la bonne & de la mauvaise fortune, de la reputation & de l'infamie pour avancer la gloire de Dieu. Décheu de sa faveur, privé de ses dignitez, chargé d'opprobres & de calomnies, il souffrit la prison & les fers, & fut enfin condamné à la mort, pour avoir prêché la foi de J. C. témoignant par sa constance, qu'il s'estimoit encore plus heureux de confesser son Nom dans un cachot, que de l'avoir prêché avec honneur dans le Palais d'un grand Monarque. Sa sentence ne fur pas executée: mais l'âge & les souffrances firent bientôt ce que les bourreaux n'avoient pas fait. Car peu de tems après qu'il fut sorti de prison, Dieu acheva sa délivrance en rompant les liens de son corps, pour le mettre dans la parfaite liberté des enfans de Dieu.

La Chine doit au zele prudent de ce grand

grai croi peu chai que il q II a de la noil ce q der recu Auf min posto hom un d fût t pauv quan cour fister parul tache n'en *fervo* cour des fi

Die éleva qui l' donne voien elprit

rieuse

mmé Yamre que son
tre leChrisr extermiant été apez de chaîtrois, que
ir, ils fuChrétiens
çons, &
leur con-

ntra qu'il aint Paul, a pauvrefortune. our avande fa fagé d'oprit la primné à la le J. C. il s'estieffer fon oir prên grand execunt bienpas fait. orti de en romle metans de

de ce grand

CONQUERANS TARTARES. grand personnage la conservation & l'accroissement de la vraye Religion parmises peuples. Comme il n'avoit accepté la charge dont l'Empereur l'avoit honoré uniquement qu'en cette vuë, ausli n'en jouitil qu'autant qu'il la crut utile à cette fin. Il avoit retranché tout ce qu'il avoit pu de la magnificence & des ceremonies Chinoises, & n'en avoit tenu précisement, que ce qu'il n'en eût pu supprimer sans dégrader on emploi: & perdre le fruit qu'il en recueilloit pour l'avancement de la foi. Aussi les honneurs du Mandarinat ne diminuerent-ils rien en lui de la charité apostolique. Toute la Cour admiroit, qu'un homme qui conversoit si familierement avec un des plus grands Monarques du monde, fût toujours prêt à converser avec les plus pauvres, & à visiter les plus miserables quand ils avoient besoin de lui. Il eut le courage de s'exposer à la peste, pour assister une samille de pestiserez, & ce qui parut plus admirable, de gens qui avoient taché de lui nuire. Il prit le mal, & il n'en échappa, que parce que Dieu le reservoit à la belle mort, dans laquelle il couronna de grands travaux par de grandes souffrances, & par une confessionglorieuse de l'Evangile qu'il annonçoit.

Dieu avoit de trop grands desleins, en élevant sur le troine de la Chine Camhi, qui l'occupe aujourd'hui, pour ne lui pas donner toutes les qualitez, qui en pouvoient faire un grand Empereur. C'est un esprit solide & plein de raison, une intel-

C 7

fi-

ligence vive & penetrante, encore plus propre & plus porté aux Lettres que le feu Empereur son pere. Il est avec cela courageux, sage & politique, & d'une droiture, qui féroit honneur à un Prince Chrêtien.

Il fit paroître son bon cœur dés qu'il eut été mis sur le trone. Il avoit été élevé dans une maison particuliere avec sa mere, qui-avoit soin de lui. Il n'eut pas plûtôt été conduit au Palais, qu'il y fit appeller ceux de son âge, qui lui avoient tenu compagnie dans la maison maternelle, & s'en composa une petite Cour.

Quand il eut quatorze ans, il prit en main les resnes de la Monarchie, & sie bien tôt voir, que pour être digne de regner, les Princes n'ont pas toujours besoin du secours de l'experience & des années. On raconte de lui dés cet âge des choses qui ressentent tout à-fait le Heros. En voici deux par lesquelles on peut juger des autres. Un jour passant auprés d'un sepulchre, qu'il trouva en desordre & malorné, il s'informa de qui il étoit, ceux qui étoient auprès de lui, lui ayant répondu que c'étoit celui de Zonchin dernier Roi de la Chine de la famille Taimingienne, il se mit à gonoux, & battant du front contre terre, pour marquer le respect qu'il portoit à cet Empereur malheureux, il éleva sa voix en pleurant, & dit ces mots entre-coupez des sanglots que lui faisoit pousser une sincere compassion: Pardonnemoi tes malheurs, Zonchin, après sout jen'en suis pas cause. Ce sont tes sujets qui t'ont trabi,

oblig cours des p na q un f mes

U tant un p men que de 1 & fa qu'il vieil Paur port bon-Vous ne p vous répo neur PEm aupr feanc la me fait: tien ( en a jet de ché d

> vange fon a

CONQUERANS TARTARES. 63,

di, & les violences de tes Ministres, qui ont obligé tes serviteurs à nous appeller à leur se-cours. Après ces paroles ayant fait bruler des parsums sur cette sepulture, il ordonna que dés le lendemain on y commençar un superbe Mausolée, & assigna les sommes passificients.

mes necessaires pour en faire les frais.

Une autrefois étant à la chasse, & s'étant écarté de ceux de sa suite, il trouva un pauvre vieillard, qui pleuroit amérement, & paroissoit être affligé de quelque disgrace extraordinaire. Il s'approche de lui, touché de l'état où il le voyoit, & sans se faire connoître lui demanda ce qu'il avoit. Ce que j'ai, lui repliqua le vieillard, helas! Seigneur, quand je vous l'aurois dit, c'est un mal auquel vous n'apporteriez pas de remede. Peut-être, monbon-homme, répartit l'Empereur, que je vous serai de plus grandsecours que vous ne pensez, faites-moi confidence de ce qui vous afflige. Puisque vous le voulez savoir, répondit le veillard, c'est qu'un Gouverneur d'une des Maisons de plaisance de l'Empereur, trouvant mon bien, qui est auprés de cette Maison Royalle, à sa bienseance, s'en est emparé, & m'a reduit à la mendicité où vous me voyez. Il a plus fait: je n'avois qu'un fils, qui étoit le soutien de ma vieillesse: il me l'a enlevé, & en a fait son esclave. Voilà Seigneur le sujet de mes pleurs. L'Empereur fut si touché de ce discours, que ne pensant qu'à. vanger un crime, qu'on commettoit sous son autorité, il demanda d'abort au vieil-

lard

ont tra-

X

core plus

que le feucela cou-

e droitu-Chrêtien.

dés qu'il

été éleavec' fa

'eut pas

u'il y fic

avoient

aternel.

prit en

, & fit:

igne de

ours be-

des an-

âge des

Heros.

eut ju-

rés d'un

e& mal

, ceux

répon-

dernier:

ingien-

lu front:

ect qu'il

, il é-

es mots

failoit

r donne-

t je n'en:

ur.

HISTOIRE DES DEUX 64 lard s'il y avoit loin du lieu, où ils étoient à la Maison dont il parloit, & le vieillard lui ayant répondu qu'il n'y avoit gueres qu'une demie lieuë, il lui dit qu'il y vouloit aller avec lui, pour exhorter le Gouverneur à lui rendre son bien & son fils, & qu'il ne desesperoit pas de le persuader. Le persuader, reprit le vieillard, ah Seigneur, souvenez-vous s'il vous plait, que je viens de vous dire que cet homme appartient à l'Empereur. Il n'est seur ni pour vous, ni pour moi, de lui aller faire une pareille proposition, il ne m'en traitera que plus mal, & vous en recevrez quelque insulte, que je vous prie de vous épargner. Que cela ne vous inquiete pas, reprit l'Empereur, je fuis refolu à tout: mais j'y veux aller, & j'espere que nous aurons meilleure issue de notre negociation, que vous ne pensez. Le vieillard, qui voyoit briller dans cet homme inconnu quelque chose de ce que la naissance imprime sur le front aux gens de ce rang, crut ne devoir plus faire de resistance. Il objecta seulement. qu'étant cassé de vieillesse & à pied, il ne pourroit pas suivre le train du cheval fur lequel l'Empereur étoit monté. Je suis jeune, répondit le Prince, montez sur mon cheval, & j'irai à pied. Le vieillard ne voulant point accepter l'offre, l'Empereur trouva l'expedient de le prendre en crouppe derriere lui, & le vieillard s'en excusant encore, sur ce que sa pauvreté lui ayant ôté le moyen de changer de lin-

re & d ommu ouvoit ic l'Em lerriere er d'h in, & la ma h'v fut e Gouv urpris ui déc Dragon mac, q emble ction 1 les Gr a Chaff comme Car ce nu'il fit cuteur oblige lui fit si olus: il vertit d geant fe our de profiter Ce fu dès que

de les A

autorité

fiderabl

s étoient vieillard t gueres l y voule Goun fils, & der. Le eigneur, je viens rtient à ous, ni pareille jue plus insulte, Que 'Empe-'y veux eilleure vous ne : briller hose de e front oir plus ement . ed, il cheval Je fuis ez fur ieillard . PEmndre en rd s'en

CONQUERANS TARTARES. re & d'habits, il seroit en danger de lui ommuniquer une vermine, dont il ne se ouvoir défendre: allez mon ami, reparit l'Empereur, ne laissez pas de monter ferriere moi, j'en serai quitte pour chaner d'habits. Le vieillard monta donc enin, & ils furent bien-tôt rendus tous deux la maison où ils alloient. L'Empereur 'y fut pas plûtôt arrivé, qu'il demanda e Gouverneur, lequel étant venu fut bien urpris, lors que le Prince en l'abordant. ui découvrit pour se faire connoître, le Dragon en broderie qu'il portoit sur l'estomac, que son habit de chasse cachoit. Il semble que pour rendre plus celebre cette ction memorable de justice, la plûpart les Grands, qui suivoient l'Empereur à la Chasse, se retrouverent là autour de lui, comme si on leur eut donné rendez-vous. Car ce fut devant cette grande assemblée qu'il fit mille reproches langlans au perse-Euteur du bon vieillard, & qu'après l'avoir bbligé de lui rendre son bien & sen fils, il lui fit sur le champ trancher la tête. Il sit plus: il mit le vieillard en sa place, & l'avertit de prendre garde que la fortune changeant ses mœurs, un autre ne profitat un our de ses iujustices, comme il venoit de profiter de celles d'autrui.

Ce sut par le même principe d'équité que dès que ce Prince sut majenr, il punit ceux de ses Ministres, qui avoient abusé de son autorité durant son bas âge. Le plus considerable des quatre Regens, nommé Su-

uvreté de lincama, grand persecuteur des Chrétiens, fut le premier qui éprouva sa justice, a yant été dépouillé de ses richesses, & condesses de confesses de con

damné ensuite à perdre la tête.

C'étoit à un Prince si juste, que Dieu, comme à un Cyrus, avoit reservé la gloire de rétablir son Culte & ses Autels à la Voici quelle en fut l'occasion. C'est une coutume des Chinois de faire faire tous les ans le Calendrier, à peu près comme on fait ici l'Almanach: mais ce Calendrier en ce Pays-là est regardé comme une affaire de grande importance dans l'Etat, qui se fait par autorité publique, & dont le Prince ne dédaigne pas de se Depuis qu'on avoit oté ce soin au P. Adam avec la charge de Président des Mathematiques, l'ignorance de celui qui avoit été mis en sa place y laissoit glisser tant de fautes, que l'Empereur ne les pouvant plus souffrir voulut qu'on travaillatà les reformer.

Comme on ne craignoit plus à la Cour de donner de bons conseils au Prince, qui en paroissoit très-susceptible, il se trouva des gens équitables. qui lui representerent, que les Mathematiciens d'Europe exilez pendant sa minorité, & dont il en étoit resté trois à Pequin, étoient d'une habileté si connue dans toute la Chine, qu'on ne pouvoit faire plus prudemment, que de les consulter sur ce sujet. L'Empereur trouva cet avis fort bon, & envoya sur le champ chercher les Peres Ferdinand Verbiest, Louis Buglio, & Gabriel

de Ma avoit moins pereu donna lendri quamluivan empor fautes me fi furpri reur, conce grand puis e très-h

Le crut of tablir donne dre le cafior pereu fouffe norite justic lut de injustic lut de injust

tion a

rité.

67

Drétiens, justice, 2. es, & conque Dieu,

que Dieu, vé la gloiutels à la l'occasion, e faire faipeu près mais ce ardé comance dans publique, pas de se soin au sident des celui qui oit glisser e les pou-

la Courince, qui se trouva presente-d'Europe ont il en ent d'une Chine, emment, L'Em-

ravaillatà

, & eneres Fera Gabriel

de Magalhans, qui étoient les trois qu'on avoit retenus, & qui ne pensoient à rien moins qu'à une si heureuse nouvelle. L'Empereur les ayant reçûs fort honnêtement, donna au Pere Verbiest à examiner le Calendrier, que l'ennemi des Chrétiens Yamquam-sien avoit deja dressé pour l'année suivante. Le Pere l'ayant pris, & l'ayant emporté chez lui, y trouva plus de vingt fautes considerables, & quelques-unes même si grossieres, que tout le monde en fut Il en fit son rapport à l'Empeturpris. reur, dont ce Prince fut si content, qu'il conceut dessors une amitié pour ce grand Missionaire, qui a toujours été depuis en croissant, & est montée enfin à un très-haut point de faveur & de familiarité.

Le premier usage que ce nouvel Esdras crut devoir faire de son credit, fut de rétablir la loi du vrai Dieu, & de faire redonner à son peuple la liberté de lui rendre le culte public qui lui est deu. Comme il méditoit les moyens de venir à bout de cette entreprise, il en trouva une occasion favorable dans un Edit que sit l'Empereur, portant que tous ceux qui avoient fouffert quelque oppression durant sa minorité, s'adressassent à lui, pour en avoir justice. Sur cela le Pere Ferdinand resolut de lui representer, que la plus grande injustice qui eût été faite durant ce temslà, avoit été de bannir de la Chine la loi du vrai Dieu, & d'en défendre l'observation aux Chinois. L'Empereur receut cet-

te requête avec sa bonté ordinaire: mais ne se voulant point dispenser des formes, il la renvoya à examiner à un Tribunal, qui la rejetta. Le serviteur de Dieu ne perdit point courage. Il pria l'Empereur de lui nommer d'autres Juges moins prévenus contre la bonne cause, à laquelle on sçavoit que ceux-là avoient toujours été contraires. L'Empereur par une condescendance, que toute la Cour admira, renvoya l'affaire aux Etats de l'Empire, qui l'ayant examinée avec beaucoup d'attention, déciderent que la Religion Chrétienne avoit été mal condamnée, qu'elle étoit bonne, & quelle ne contenoit rien de contraire au bien de l'Etat; qu'ainsi la memoire du Pere Adam, qui avoit été fletrie pour l'avoir prêchée, devoit être rehabilitée; les Grands, dépouillez de leurs Charges pour l'avoir suivie, rétablis; les Prêtres Europeans rappellez, Yam kam sien condamné à mort, & sa femme envoyée en exil.

Ce jugement sut d'un grand poids, pour asseurer le jeune Prince contre les remontrances importunes des ennemis de la Religion. Car quoique pour garder des mêsures, il balançât encore quelque tems, ne pouvant neanmoins plus tenir contre les prieres du Pere Ferdinant, il rappella enfin de leur exil les Predicateurs Evangeliques, leur permit sur retourner à leur Eglises, & d'y exercer leurs sonctions, condamna leur persecuteur au banissement, où il est mort. Il ajoûta une désense que

perion
l'évene
ré cett
ques A
traires
miere
nerent
au con
vingt
que pe
vante
& un
comma
baptên
a fait

Die mais v narque femen en fou volte casion res pa

qu'on

cens n

Ce comm avoit une fo ne laif pulend deré. de Ro des pl

verno.

UX aire: mais s formes, Tribunal, Dieu ne Empereur oins préquelleon jours été e condesnira, renoire, qui o d'atten-Chrétienelle étoit n de cona memoié fletrie rehabiirs Charles Prêkam fien

ds, pour remone la Redes mêe tems,
contre
cappella
Evanà leur
ns, conment,
nfe que

envoyée

CONQUERANS TARTARES. personne à l'avenir ne se fit Chrétien : mais l'évenement a fait voir, qu'il n'avoit inseré cette clause, que pour contenter quelques Mandarins puissants, qui etoient contraires au Christianisme. Car dès la premiere année que les Prédicateurs retournerent dans leurs Eglises; qui fut l'an 1671. au commencement de Septembre, plus de vingt mille ames embrasserent la foi, sans que personne s'y opposat. L'année suivante un oncle maternel de l'Empereur, & un des huit Generaux perpetuels qui commandent la milice Tartare receurent le baptême; & depuis ce tems-là l'Evangile a fait de si grands progrès dans la Chine, qu'on y compte aujourd'hui prés de trois cens mille Chrétiens.

Dieu, dont la liberalité ne se laisse jamais vaincre, a bien recompensé ce Monarque de ce qu'il a fait pour le rétablissement de la vraye Religion dans ses Etats, en soutenant son Trône ébranlé par la revolte de ses sujets, & en lui donnant occasion d'augmenter la conquête de ses Peres par ce qui la lui devoit faire perdre.

Ce fut l'an 1672. que cette rebellion commença par Usanguey. Ce Seigneur avoit paru jusques-là assez paisible dans une fortune, qui l'éloignant des affaires, ne laissoit pas d'avoir assez d'éclat & d'opulence, pour contenter un homme moderé. L'Empereur l'avoit honoré du titre de Roi dans la Province d'Yvnnan, une des plus riches de la Chine. Il ne la gouyernoit pas pour y être Roi. Car ces sor-

tes de Rois n'en ont que le titre, les appanages & les honneurs: mais ils ne se mêlent point du gouvernement, les Mandarins que l'Empereur envoye ayant toute l'autorité. Les Empereurs de la famille Taimingienne, dont la politique ne fouffroit pas que leurs parens eussent aucune part à l'administration de l'Etat, & demeurassent même à la Cour, avoient honoré leur sang de ces titres specieux, devenus trop communs par le grand nombre qu'il y avoit de ces Princes dans l'Empire, pour être fort considerables. Les Empereurs Tartares, qui ne les avoient donnez qu'à peu de gens, & à des gens de merite, les avoient beaucoup relevez & ceux qu'ils en avoient gratifié avoient tellement fait par leur habileté, que sans avoir de caractere pour l'administration des affaires de leurs Provinces, ils s'en étoient rendu les maîtres.

Usanguey acquit un credit & une reputation dans la sienne, qui le rendit redoutable à la Cour, où il n'alloit point, & de laquelle les Ministres ne trouvoient pas qu'il eût assez de dépendance. On avoit dissimulé l'inquietude qu'on en avoit, tandis qu'on n'avoit pas crû qu'il fût seur de vouloir se mettre plus en repos. Les affaires de l'Empereur se trouvoient dans un état, où il sembloit qu'on le peût tenter sans crainte. Tout avoit plié dans la Chine fous la nouvelle domination : la race des Princes Taimingiens étoit éteinte: les Chinois, qui commençoient à goûter les doudouceu d'hume nouvel Cour c car il i un fils mené a

Les croyan de puis sein de feurem faire h de plus ment & Ulange se défia cufa de bien, c des ger eut foi reisenti bien se troupes danger fent qu parti p bruit, fon Pal la Chir trouvai Tartar est à c

combat

present

CONQUERANS TARTARES.

douceurs de la paix, ne paroissoient pas d'humeur assez martialle pour vouloir renouveller la guerre. On avoit même à la Cour des ostages de la fidelité d'Usanguey: car il n'avoit peu se désendre d'y envoyer un fils unique qu'il avoit, lequel y avoit

mené avec lui deux de ses enfans.

Les Ministres munis de ces gages, & ne croyant plus devoir fouffrir la trop grande puissance d'Usanguey, formerent le dessein de le détruire; & pour en venir plus seurement à bout, sous pretexte de lui faire honneur, l'inviterent à venir jou'ir de plus près de la douceur du Gouvernement & des faveurs du jeune Monarque. Usanguey, soit qu'il fût averti, soit qu'il se desiât du piege qu'on lui tendoit, s'excusa de faire ce voyage: mais prévoyant bien, qu'une excuse seroit mal receuë chez des gens qui vouloient de l'obéissance, il eut soin de se précautionner contre leur ressentiment. Il avertit ses amis, & sut si bien servi, qu'en peu de tems il eut des troupes suffisantes, pour se mettre hors de danger d'être insulté. Quelques uns difent que pour accréditer d'avantage son parti parmi les Chinois, il fit courir le bruit, qu'il avoit élevé secretement dans son Palais un fils du dernier Empereur de la Chine. Quoiqu'il en soit Usanguey se trouvant en état de ne pas craindre les Tartares, leva l'étendart de la revolte. Il est à croire que ce ne fut pas sans être combattu par l'amour paternel, qui luirepresentoit la perte inévitable des trois en-

voient pas
On avoit
voit, tant feur de
Les aft dans un
lt tenter
is la Chi: la race
einte: les
voûter les

dou-

UX

e, les ap-

ils ne se

les Man-

yant toute

la famille

e ne fouf-

nt aucune

t, & de-

voient ho-

ieux, de-

nd nombre

l'Empire,

es Empent donnez

de meri-

& ceux tellement

avoir de

des affai-

oient ren-

ine repu-

it redou-

oint, &

fans qu'il avoit à la Cour, mais il se creu dans la necessité de saire ce sacheux sacrifice à sa propre conservation, & ce qui lui servoit d'un prétexte honnête pour preferer sa vie à celle de ses enfans, à la liberte de sa Patrie. Pour mieux faire vaioir ce dernier motif de sa rebellion, il si un manifeste, que voici tel que je le trouve dans la relation manuscrite du Pere

Greslon, d'où j'ai pris ceci.

Quand j'appellai les Turtares, disoit-il, pour secourir l'Empereur mon maître contre les rebelles qui l'attaquoient, & qui vouloien usurper la Monarchie, je donnai occasion, Sant le vouloir, à ces peuples de s'en emparer. J'en ai une extrême douleur aujourd'hui, & mi conscience me reproche continuellement le ma que j'ai fait à ma patric, en la foumettant à ce joug tyraunique. Je crains que le ciel n'en foit irrité contre moi, & ne m'en punisse rigoureusement, si je ne fais mes efforts pom le reparer. Il y a long-tems que j'en médit les moyens, & que je fais les preparatifs ne ceffaires à cette entreprise. Pour peu que mu compatriotes veuillent bien seconder mon des fein, il nous fera facile de l'executer. 3'a quatre cens milles bommes à ma devotion, sam comter les troupes auxiliaires qu'on me proma de divers Royaumes, & je ne manque pas d'argent pour les faire subfifter. Finvite done zous les braves Chinois de se joindre à moi, pour chasser du sein de notre patrie cet ennemi commun qui l'opprime.

Ce manifeste sut le signal de la guerre. Les Tartares en virent les commencemens,

fans

Tans s affez fouler voir, conqu des re des di des g tout Fokie à tou mé K reur, nono le livi te. ( parti

> Les bord quin les Pr rent à failant autou lé de n'abar en Ta qu'il f tant p emme:

nomn

Uſa intelli chemi été de

Ton

EUX is il se crent cheux facri , & ce qui te pour preins, à la li. ax faire vaellion, il fil eje le troute du Pere

, disoit-il. aftre contre qui vouloient ecafion, Sans mparer. Fell bui, & mi ment le ma Soumettant s que le ciel m'en punis efforts pour j'en médite paratifs nepeu que mu er mon def. cuter. Fa votion, fam m me prome ue pas d'arinvite done re à moi,

la guerre. encemens, fans

ie cet enne-

CONQUERANS TARTARES. Tans s'étonner, croyant leur domination assez bien affermie pour ne pas craindre les soulevemens : mais la suite leur sit bien voir, que parmi des sujets nouvellement conquis un Prince n'est jamais à couvert des revoltes. Celle ci trouva tout d'abord des dispositions si favorables dans l'esprit des grands de la Chine, qu'en un moment tout l'Empire fut en seu. Les Rois de Fokien & de Canton donnerent l'exemple à tous les autres. Celui de Fokien, nommé Kenvan, étoit mécontent de l'Empereur, qui le transferoit dans le Leauton, nonobstant qu'il eutfinance seize cens mil-

te. Celui de Canton fut engage dans le parti malgré qu'il en eut, par son fils, nommé Gantacum. Les armes des Princes liguez firent d'abord tant de progrès, que la Cour de Pequin en fut consternée. Non seulement les Provinces où ils demeuroient se rendi-

le livres pour être confervé dans fon pof-

rent à eux sans resistance : mais chacun faisant des conquêtes en celles qui étoient autour de soi, l'Empereur se trouva pressé de si près, que personne ne douta qu'il n'abandonnat Pekin, & qu'il ne se retirat en Tartarie. Le Pere Ferdinand asseure, qu'il se preparoit deja au voyage, ne doutant point que l'Empereur ne le voulut

emmener avec lui.

Usanguey se servant de tout, avoit des intelligences à la Cour, qui eussent coupé chemin au Tartare, si elles n'eussent point été decouvertes. Car il avoit dans Pequin Tome VII.

74

même plus de cinquante mille hommes à sa solde, gagnez à son parri par ses emisfaires. Dans quatre jours ils devoient bruler le Palais, & faire main basse sur tout ce qui s'y rencontreroit, lorsqu'un des conjurez ayant trop pressé un Armurier à qui il avoit commandé des armes, de les lui rendre au jour marqué, donna du foupçon à cet artisan, qui en avertit les Magistrats. Les Tartares avoient trop de raisons de se défier alors des Chinois, pour negliger un tel avis. On saisit l'homme indiqué par l'Armurier, on l'applique à la question, & on lui fait tout avouer. On sceut par là & l'auteur & les principaux acteurs de la conjuration. On punit ceux qui n'eurent pas le tems de s'enfuir, & ne pouvant punir Usanguey dans sa personne, on le punit en celle de ses enfans, que la bonté de l'Empereur avoit épargnez jusques-là, nonobstant la rebellion de leur Pere. Il choisit même le genre de mort, qui parmi ces peuples passe pour le plus honorable, en leur envoyant une piece d'étoffe de soye blanche, qui devoit servir de lacet pour les étrangler, & leur permettant de finir leur vie par leurs propres mains. ne parut pas que cethonneur fût aux trois Princes malheureux d'une grande confolation dans leur disgrace. Ils quitterent avec beaucoup de regret la vie, qui jusques-là leur avoit été fort agréable. Car comme ils étoient bienfaits & bien nez, ils étoient tendrement aimez de tout ce qu'il y avoit d'honnêtes gens à la Cour, même

de l'Enment à pour o qu'il en parti. affermin frere, batus, se la do d'espera beure & mecessité dans le

ce qu'e vanger la liber Tartare ceux, ber ent à tout i avec eu dre le qu'il ét tune, i étoit l'u

deux au

tous tro

Ulan

L'Endant po où les jetté la condui constan TX: ommes à fes emiloient brufur tout n des conrier à qui de les lui foupcon lagistrats. sons de se egliger un diqué par question, iceut par ceurs de qui n'eue pouvant ne, on le la bonté afques-là, Pere. Il qui pars honorae d'étoffe r de lacet errant de nains. aux trois confolatterent a. qui jufble. Car n nez, ils

t ce qu'il

r, même

CONQUERANS TARTARES. de l'Empereur, qui ne se porta apparemment à cette extremité contre eux, que pour oter à leur pere rebelle l'avantage qu'il en eut pû tirer pour accrediter son parti. Le cadet, qui n'avoit que dix ans, affermit le courage de son pere & de son frere, que l'appareil de la mort avoit abbatus, & qui ne pouvoient se resoudre à se la donner eux-mêmes : Puisqu'il n'y a plus d'esperance, leur dit-il, faisons de bonne beure & de bonne grace ce qu'il faut faire par necessisé. En disant ces mots, il mit le cou dans le lacet qu'il s'étoit préparé, & les deux autres l'ayant suivi, ils finirent ainsi tous trois leur vie.

Usanguey sentit cette perte au delà de ce qu'on se peut figurer, & le desir de vanger son sang se joignant à l'amour de la liberté, l'anima d'une haine contre les Tartares, qui lui sit jurer la mort de tous ceux, que le sort de la guerre seroit tomber entre ses mains. Pour montrer même à tout son parti, qu'il étoit irreconciliable avec eux, ne voulant pas lui-même prendre le nom d'Empereur, parce dissit-il qu'il étoit trop vieux pour changer de fortune, il le sit prendre à son petit-fils, qui étoit l'unique qui lui restoit.

L'Empereur Tartare de son côté ne perdant point courage pour la consternation où les premiers succès d'Usanguey avoient jetté la plûpart des sens, montra par sa conduite en cette occasion, que l'art & la constance d'un sage Pilote surmonte à la sin les plus grands orages. Sa resolution

DE

en donna aux autres, & l'heureuse déconverte de la conspiration ayant sair voir que la fortune ne l'avoit pas abandonné, les Tartares reprirent courage, & rappelle. rent leur ancienne vigueur. Ge nouveau seu ayant passé de la Cour dans les troupes, qui étoient divisées en divers corps, selon les besoins qu'on en avoit est en divers endroits où les rebelles avoient porté la guerre, on arrêta le torrent des conquêtes qu'avoit déja fait Usanguey, & on gagna une bataille sur le Roi de Fokien, qui lui fit perdre beaucoup des siennes. Ce Prince avoit déja presque joint à la province qu'il habitoit celle de Kiamfi, qui en est proche. Il s'étoit rendu maître de trois grandes villes, & ayant une armée de cent cinquante mille hommes, il ne doutoit pas que le resté ne deut bien-tôt plier devant lui, lors qu'à cinq ou fix lieues au dessus de Kienchamp, qu'il venoit de reduire à son obéissance, il trouva une armée Tartare commandée par Sumvan oncle de l'Empereur, qui s'opposa à son passage. Le Chinois regarda cette armée beaucoup inferieure en nombre à la sienne, & qu'il croyoit composée de gens étonnez, comme un mediocre obstacle à ses conquêtes: mais l'évenement lui fit voir qu'il s'étoir trompé. Car le Prince Tartare lui ayant presenté la bataille, le défit à platecouture, & fit un si grand carnage de son armée toute compoiée de nouvelles troupes, & trop ignorantes dans l'Art-militaire pour profiter des ressources de la guer-

re, camp corp que ne de infe& près pays. lieu ( plein meur bruit Géne prit l' habita où il taille vant 1 ver ur en y a tes ou firatag mée s qu'il n le Gen ha au enta p le; il a ans, ca contre al fut main à

ion qu

be lui p

banie:

ETIX reuse décomi fair voir que ndonné, les & rappelle. Ge nouveau ns les trouvers corps, t eil en divoient porté nt des conuey, & on de Fokien, fiennes. Ce tà la pro-Kiamsi, qui maître de ne armée de il ne douen-tôt plier x lieues au oit de reva une arumvan ona à son pasmée beautienne, & étonnez, les convoir qu'il Cartare lui fit à platege de fon elles trourt-militaie la guer-

re,

Conquerans Tartares. re, que tout le champ de bataille & les campagnes voifines demeurent jonchées de corps morts. Le nombre en fut si grand; que personnen'ayant voulu prendre la peine de leur donner la sepulture, l'air en sut infecté de maniere, que la peste suivit de près la guerre, & acheva de desoler le pays. Une riviere, qui étoit proche du lieu où l'on avoit combattu, se trouva fi pleine de corps morts, que les eaux én demeurerent long-tems corrompues. bruit de cette défaite la garnilon, que la Géneral Chinois avoit laissé dans Kienchaa, prit l'épouvante, & sortit de la ville. Les habitans la suivirent, & chacun se sauva où il put. Le vainqueur, qui après la bataille s'étoit avancé vers cette ville, croyant l'assieger, & ne doutant pas d'y trouver une forte resistance, fut bien étonné en y arrivant d'en trouver toutes les portes ouvertes. Il craignit d'abord quelque stratagême: mais des avanturiers de son armée s'étant avancez, & ayant reconnu qu'il n'y avoit personne dans les maisons, e General permit d'y entrer, & l'abandonna au pillage. Le soldat Tartare ne se contenta pas du butin qu'il trouva dans la vile, il alla chercher aux environs les habians cachez en divers endroits, & exerça, contre eux mille cruautez. Le Geneal fut blâmé à la Cour d'avoir lâché la main à ces violences; & quelque obligaion que lui eut l'Empereur, son équité ne lui permit pas de laisser cette action impunie : car il le disgracia pour quelque

tems, & le priva de ses pensions, quand la guerre fut terminée, la prudence & le besoin qu'il en avoit ne permettant pas qu'il le fit plûtôt. Le Pere Gresson dit qu'il vint à Nancham au tems de cette desolation, l'armée Tartare y étant encore, & il asseure que cette ville perdit durant toute cette guerre jusqu'à cent six mille habitans, sans compter soixante & quinze mille, que les Tartares emmenerent captifs. Les Jesuites y avoient une belle E. glise, & une florissante Chrétienté, que cette tempête dispersa. Le General aimoit pourtant les Chrétiens, & les Peres en particulier. A l'action près dont je viens de parler, à laquelle l'ardeur de la guerre l'emporta, c'est un grand homme, plein d'honnêteré, & à qui la Religion Chrétienne doit son rétablissement à la Chine, comme les Tartares lui doivent une bonne partie de la conservation de leur conquête. Il donna encore en cette occasion mille marques de bonté au Pere Greslon, qui lui alla rendre visite. Car il vint deux ou trois fois à son Eglise, en fit sortir un Officier & quarante soldats qui s'en étoient emparez, & donna au Pere des Sauve-gardes non seulement pour celle-là, mais pour tontes celles de la Province. De sorte qu'on peut dire qu'il fit plus pour conferver les Eglises Chrétiennes, que pour les temples de ses Idoles.

Le General Tartare ayant crû devoir faire quelque sejour dans ses conquêtes, pour y rastermir la domination de l'Empe-

reur

reur,

amnif

rentre de l'a

ce qu

pas,

n'en

gotio l'Emi

ce fil

fair F

la rel

nieu

dans

Il vii

troug

cause

vant nom!

fon a

que 1

re lo de K

tente

reuse béiss

reur, chaff

L'En

enne

les tr

on Querans Tarmares. 79 reur, envoya durant ce tems-là à Fokien,

reur, envoya durant ce tems-là à Fokien. où Kenvan s'étoit retiré, lui offrir une amnistie de la part du Prince, s'il vouloit rentrer en son devoir. Comme il y avoit de l'alliance entre eux; Sumvan fit tout ce qu'il pût pour le tirer de ce mauvais pas, & par là abreger la guerre : mais il n'en pût venir à bout. Pendant qu'il negotioit avec Kenvan pour le soumettre à l'Empereur, Kenvan negotioit ayec Chin, ce fils de Quesin que nous avons dit s'être fait Roi de l'Isle Formose, pour soûtenir la rebellion. Chin, qui ne demandoit pas nieux, que d'avoir cette occasion d'entrer dans la Chine, ne se fit pas long tems prier. Il vint trouver Kenvan, & lui amena des troupes, qui eussent été plus utiles à la cause commune des Confederez, si elles eussent été moins fortes. Car Chin se trouvant fort superieur à Kenyan, & par le nombre & par la qualité de ses soldats de fon allié voulut devenir fon maître. Il refusa de le traiter de Roi. On dit même. que pour vanger la mort de son grand pere Icoan, à laquelle on disoit que le pere de Kenvan avoit contribué, il voulut attenter à fa vie. Une alliance si malheureuse fit penser Kenvan à rentrer dans l'obéissance. Il fit son traité avec l'Empereur, auguel il demanda des troupes pour chasser Chin de la Province de Fokien. L'Empereur sceut habilement se servir d'un ennemi pour détruire l'autre. Il envoya ses troupes en Fokien, lesquelles avec l'aide de Kenyan ayant fait repasser la mer à

D 4

crû devoit conquêtes, de l'Empe-

lence & le

nt pas qu'il

die qu'il

ette desola-

encore . &

durant tou-

mille ha-

& quinze

erent cap-

e belle E.

ienté, que

eral aimoit

Peres en

nt je viens

e la guerre

me, plein

ion Chré-

la Chine,

une bonne

ir conquê-

cation mil-

eflon, qui

it deux ou

en étoient

Sauve-gar-

mais pour

De sorte

ur confer-

e pour les

rtir un Of

reur

Chin, s'emparerent de cette Province, & otant à ce Roi le commandement qu'il avoit eu dans l'armée, ne lui laisserent que quatre cens hommes pour la seureté de sa personne, avec lesquels ils le réleguerent dans une place maritime, pour la désendre contre Chin, l'Empereur remettant à un autre tems de faire un plus terrible exemple d'un homme, dont la persence contrainte n'avoit pas essacé le crime trop volontaire.

La mauvaise sortune du Roi de Fokien fit apprehender à celui de Canton, que la senne ne fût pas toujours bonne. Jusqueslà elle l'avoit été: mais il avoit sujet de craindre qu'elle ne continuât pas à l'être. Usanguey ne le traitoit pas bien: il lui-resusoit le titre de Roi, & prenoit sur lui un air de superiorité; qui lui déplaisoit. Dailleurs il voyoit le parti de la Ligue fort affoibli par les avantages que les l'artares avoient remportez fur Kenvan. Toutes ces confiderations le firent reloudre à negotier fa paix avec l'Empereur. Il y fit même condescendre Gantaeum son fils, qui bien qu'il n'aimat pas les Tartares, & ne les air jamais aimez, conme il s'en est déclaré depuis à des personnes à qui il parsoit confidemment, ne laissa par la necessité de ses affaires de les servir fort utilement. Car le Roi son pere ayant fait la paix avec l'Em. pereur, il écrivit à Pequin pour avoir des troupes, & reduire à l'obéissance quelques villes de sa Province, qui tenoient encore pour Utanguey. On lui en envoya, e ii ,

& il il prind li trouj feeur peretappa

Le ces g tion le de le pr trahi victo n'avo deux Prov l'Inte de ce appai poüil y em dont fa me au. n PEm eule, nouve l'Etat ee Pr ceux

> bâter L'i

ince, & qu'il arent que eté de fa eguerent défendre nt à un le exemice controp yo-

Fokien , que la jusquessujet de à l'être. l lui-rer winn Dailfort aftares autes ces negotier t même mi bien e les ait déclaré oit conffité de int. Car cl'Em. oir des quelenten

nvoya,

Š.

CONQUERANS TARTARES. 82 & il s'en servit si bien, que non seulement il prit ses villes: mais qu'ayant même donné bataille à un corps considerable des troupes rebelles, il le désit. La Cour lui sceut si bon gré de cette action, que son

pere étant mort sur ces entresaites, l'Empereur lui en confirma & la dignité & les

appanages.

Le nouveau Roi parut reconnoissant de ces graces. Car non content d'avoir remis la Province de Canton fous la domination Tartare, il y remit une partie de celle de Quamfi, qu'il prit sur Utanguey. Il se préparoit à vremettre l'autre: mais une trahison domestique arrêta le cours de ses victoires; & celui que le brave Usanguey n'avoit pû vaincre, perit par la perfidie de deux on trois lâches. Le Viceroi de sa Province, un Officier de son armée, & l'Intendant de sa maison furent les auteurs de cette action infame. Ces scelerats, qui apparemment vouloient profiter de les dépouilles, ayant fait complot de le perdre, y employerent, par le crime le plus noir dont on ait jamais oui parler, le nom de fa mere, & son propre argent. Car ce fat: au nom de sa mere qu'ils écrivirent à l'Empereur une lettre maligne & artificieule, par laquelle elle donnoit avis d'un nouveau dessein de rebellion tramé contre l'Etat par son fils; & ce sut de l'argent de ce Prince, que son Intendant corrompit ceux qui approchoient de l'Empereur, pour hâter la perte de son Maître.

L'intrigue reiissit comme ils l'avoient de-D s siré.

firé. Leur lettre & leurs partisans surprirent la justice de l'Empereur, qui craignant tout dans une conjoncture où Usanguey étoitencore armé, donna ordre à des Cfficiers Tartares de s'aller saisir incessamment du malheureux Roi de Canton. Quand les Officiers furent arrivez fur les lieux, ils ne trouverent pas que leur ordre fût aussi aise à executer, qu'on l'avoit supposé à la Cour. Ce Roi étoit à la tête d'une armée victorieuse, & dont il étoit adoré. Aussi furent ils plus de six mois sans pouvoir rien entreprendre contre lui, & s'ils n'eussent ulé d'artifice, ils n'en seroient pas venus à bout. Il fut pris par son foi-Il aimoit à boire: Ils l'inviterent à in repas, où étant allé mal accompagné, il fut sais, & conduit à Canton avec tant de diligence, que ses soldats, trop tard avertis de la détention de leur General, desespererent de l'atteindre.

Ils se reservoient à le servir plus utilement dans la fuite: mais par malheur pour eux l'Empereur se trouva le plus fort dans Canton. Ceux d'entre eux qui avoient pû s'y étoient glissez, & attendoient pour se déclarer quelle seroit l'issuë de l'affaire, qui sembloit tirer en longueur: ne voulant pas par un éclat à contre tems, d'une affaire douteuse en faire une mauvaise. Lors qu'ils étoient dans cette attente, il s'éleva un bruit dans la ville, que le Roi étoit condamné à la mort. Cette nouvelle obligea ses amis de lever le masque, & de prendre les armes. Ils coururent à la pri-

fon

fon où voir d des fre à leur étoien taquei & cer nilon couru fangla gens t les Ta prife ( Roi p ..Cor la mei contr encor Offici cert a dre ( d'une

> plus ( fion l' cherc Reine LaDa unho n'avo touch il lui ne fe tre,

dre 1 Ces p

CONQUERANS TARTARES. 82 son où on le gardoit, & se mirent en defurprivoir de la forcer. Ils étoient conduits par ui craides freres de ce Prince, qui s'étoient mis Ulanà leur tête pour le delivrer. Comme ils re à des étoient tous braves, & bien armez ils atcessamtaquerent fort vigoureusement les gardes Quand & ceux-ci n'auroient pas refisté, si la garlieux . nison Tartare, qui étoit grosse, n'eut acdre fût couru pour les secourir. Le combat fut Supposanglant & opiniatre, & il y eut bien des te d'ugens tuez de l'un & de l'autre parti : mais oit adoles Tartares vainquirent enfin, & l'entreois fans prise des Chinois ne servit qu'à rendre leur , & s'ils Roi plus coupable. eroient Comme un malueur en attire un autre. fon foierent à pagné. ec tant

p tard

neral,

s utile-

ir pour

rt dans

ient pû

oour le

re, qui

ant pas

affaire

s'éleva

i étoit

e obli-

& de

la pri-

fon

Lors

la mere de ce Prince, par un zele aussi à contre-tems que celui de ses amis, agrava, encore beaucoup son crime. Le perfide Officier dont nous avons parlé, qui de concert avec le Viceroi avoit travaillé à perdre Gantacum, étoit devenu amoureux d'une de ses femmes, qui passoit pour la plus grande beauté de la Chine. Sa paffion l'aveugla fi fort, qu'il ofa bien l'aller chercher jusques dans l'appartement de la Reine, pour l'emmener dans sa maison. La Dame resista tant qu'elle pût : mais contre un homme qui avoit la force en main, elle n'avoit pour armes que ses cris. Il enfur touché lui-même, & la youlant consoler, il lui dit, qu'il la feroit Reine . & qu'elle ne se repentiroit pas d'avoir quitté un Maitre, & une condition d'efclave, pour prendre un mari dont elle seroit Maîtresse. Ces promesses, loin de consoler la Dame, D 6

irriterent sa colere: de forte que prenant un ton hautain, elle lui dit d'un air mépri-Sant : Vous me férez Reine! bé sur quoi fondé osez-vous vous flaster de devenir Roi? All'z, contentez vous de ce que vous étes, & prenes garde que votre ambition , au Reu de vous élever un trône, ne vous creuse quelque precipice. L'orgueilleux Mandarin ne put fouffrir ces parolles, & son depit für fi violent, que paffaut d'une extremite à l'autre, il tire son cimeterre, & aux yeux de la Reine tuë cette femme, qu'on estima bien plus heureuse d'avoir sceu attirer sa haine, que d'avoir merité son amour. Une action fi extraordinaire fit horreur d'tous les honnêtes gens. & la Reine mere du Roi prisonnier, à qui l'Empereur, qui la croyoit duns les interêts contre ceux de son sils, laissoit encore beaucoup de pouvoir, resolut d'en tirer vangeance. Pour le faire plus seurement, elle eut l'adresse d'engager le meurtrier à venir chez elle, sous pretexte de traiter avec lui une affaire qui regardoit la Cour. Il y vint, & il y trouva le châtiment ded à tant de crimes, ayant été poignardé en entrant dans la chambre de certe Princesse.

Le prisonnier, qui jusques-là n'avoit rien sceu de ce qui se passoit l'apprit par hazard certe nouvelle. Car la chambre où on l'avoit mis étant allez proche de sa cui-sine, il entendit les Cuisniers, qui raisonnoient sur cette affaire, & qui en dirent tant de circonstance:, qu'il en comprit toute l'histoire. Il esperoit encore: mais cet

incid fuis p propome fer

En avan près: tares fept le pr que i mine ment deux fufa 1 pre i qu'il ainsi avec timer vang avoit II dif étoit cevoi mesti heure fition mand vroit cevoi pourt les Cl

mort.

parce

CONQUERANS TARTARES.

incident lui fit perdre toute esperance. Je fuis perda, s'écria-t-il, cerre violence, fi mat àpropos emercée con tre un Officier de l'Empereur

me fera imputée; & on ne me la pardonnera pas;

En effet on a crû que par là on avoir avancé son supplice. Car peu de tems après on vit paroitre deux Mandarins Tartares venus de Pequin en l'espace de dixsept jours joqui apporterent au prisonnier le present stal de la piece de taffetas blanc, que font les Empereurs Chinois aux criminels de qualité, quand ils les condamnent à là mort. Quelques uns disent, que deux Bourreaux l'étranglerent, & qu'il refusa l'honneur impie de mourir de sa propre main; alleguant pour s'en excufer. qu'il ne lui étoit pas permis de se défaire ainsi loi-même. L'habitude qu'il avoit euë avec les Chrétiens lui avoit inspiré ce sentiment. Car il aimoit les Ministres de l'Evangile, & pendant leur exil à Canton, il avoit toujours en deux sesuites arec lui. Il disoit souvent, que l'amour des semmes étoiel'unique chose jui l'empêchat de recevoir le Baptême. Il y exhortoit ses domestiques & il disoir qu'il s'estimoir malheureux de n'avoir pas encore les dispositions necessaires à ce Sacrement. Il demanda un jour plan nomme qui le recevroit à la mort pour qui ne le pouvant recevoir demanderoit pardon à Dieu, ne pourroit pas être fauve. Ses liaisons avec les Chrétiens leur firent craindre après sa mort, que fon amitie ne leur fut funeste. parce qu'au tortir de la prison où il venoit D 7

fa cuiraifondirent rittou-

prenant

mépriquoi fon-

Roi & Al-

s étes ,

ous creu-

Manda-

fon de-

e extre-

, &aux

qu'on

fon a-

fit hor-

la Rei-

1 PEm-

interêts.

e beau-

er van-

nt, elle

à venir

vec lui

A IN V

à à tanc

entrant

n'avoit

rit par

bre où

nais eet

111-

d'être executé, les Mandarins crierent qu'on les menât à l'Eglise. Le P. Couplet, qui y étoit alors, m'a dit que cette visite si subite, & dans une conjoncture pareille leur avoit fait grande peur: mais ils furent bien-tôt rasseurez, quand les Mandarins les ayant saluez avec beaucoup de civilité, leur donnerent une lettre du Pere Ferdinand, qu'ils accompagnerent de tous les témoignages possibles de consideration & d'amitié. Le même Pere les accompagna à Macao, où ils allerent de la part de l'Empereur, remercier cette ville d'un lion dont elle lui avoit fait present, & dont il. lui scavoit d'autant meilleur gré, qu'elle

l'avoir refuté à Usanguey.

Aussi étoit-ce risquer beaucoup, que de choquer ce General, qui sut toujours sort confiderable, & qui malgré le mauvais fuccès de ses Alliez, soûtint pendant tout le tems qu'il vécut sa dignité & sa réputation contre tous les efforts de la puissance Tartare. Bien leur en prit quil fut âgé. Car quoi que son parti fût affoibli, & qu'il eût même perdu de ses conquêtes, il étoit encore affez puissant pour donner beaucoup d'affaires à l'Empereur. Sa mort arrivée Pan mil fix cens soixante dix-neuf, fut un effet de la bonne fortune de ce Prince, laquelle après quelques inconftances est toujours revenue à lui La guerre continua encore deux ans depuis la mort du grand Usanguey, fon parti ayant resusé l'amnistie, que l'Emperenr leur avoit offerte. Ce General avoit confié la conduite de son fucrenir le à un C donné les tro ou fon mée T chaude grande d'U fan qu'il se fa l'En parti li

fucces

Il n n'avoit possede par le neanm foumer à bout leur re cette 1 qu'ils ! fifter c quête. qui éte pas à c Prince pouvo ordres tendre 1'Emp remett la Cou

diversi

rierent ouplet, visite vareille furent darins ivilité, Ferdious les tion & pagna part de un lion dont il

qu'elle

que de irs fort is fucout le itation e Taré. Car qu'il létoit ucoup rrivée futun ce, lantinua. grand amnisrte. Ce de son fucfuccesseur, encore trop jeune pour soutenir le poids des affaires qu'il lui laissa, à un Capitaine de ses amis, auquel il avoit donné en mourant le commandement de ses troupes: mais il ne lui avoit pas donné ou son habileté ou son bonheur. Car l'armée Tartare le yant toujours poursuivi chaudement, le désit l'an 1681, dans une grande bataille, après laquelle l'heritier d'Usang sey sut reduit à telle extremité, qu'il se donna la mort à lui-même, & laissa l'Empereur possesseur de tout ce que ce parti lui avoit sait perdre de sa conquête.

Il n'y avoit plus que l'Isle Formose, qui n'avoit point subi le joug. Chin, qui la possedoit, sembloit être devenu invincible par le nombre de ses vaisseaux, & il étoit neanmoins important à l'Empereur de le foumettre. Pour en venir plus seurement à bout, il envoya offrir aux Hollandois de leur rendre ce qu'ils avoient possedé dans cette Isle, avec le titre de Roi pour celui qu'ils lui nommeroient, s'ils vouloient l'affister de leur flotte pour en faire la conquête. Quelques-uns écrivent que Riclof. qui étoit General de Batavie, ne répondit pas à ces offres de l'Empereur, comme ce Prince auroit souhaité, alleguant qu'il ne pouvoit rien entreprendre de pareil sans les ordres de la Compagnie, qu'il falloit attendre de Hollande. Quoi qu'il en soit l'Empereur resolut d'attaquer Chin, & de remettre la Formose sous l'obéissance de la Couronne de la Chine. le trouve de la diversité dans la maniere dont on a écrit





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

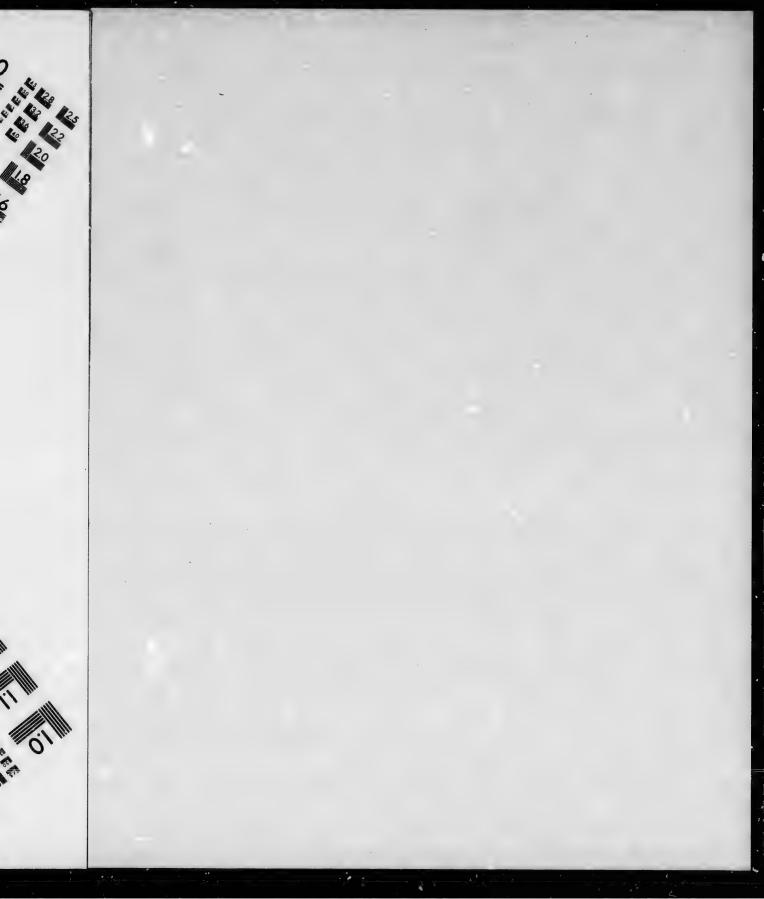

HISTOIRE DES DEUT la reduction de cette grande Isle Ce qui est de constant; & ce qu'on peut dire en attendant que ce point s'éclairoisse l'eleft que l'Empereuren eft le maître, & qu'ainfi ce Prince est aujourd'hi paisible possesseur de trois grandes Monarchies, de la Chine, de Niuché, & de Tanyu: à quoi si on ajoûte les Royaumes tributaires de Corée, de la Cochinchine de Tonquin & beaucoup d'autres, on verra que ce Monarque se peut vanter ; d'avoir l'Empire le plus étendu & le plus peuplé qui soit au monde, comme il en est un des plus beaux, des plus florissans & des mieux reglez. La magnificence du Prince répond à la grandeun de D'Empire Son train, les maisond, ses armées en portent par tour le caractere Depuis quarre ou cinq ans il a fair des voyages en divera endroits de les Royaumes, où sa marche & sa suitte ont fait voir tout ce qu'on peut imaginer de plus pompeux & de plus royal. Le premier fot dans la Tartarie Orientale, après qu'il ent punikenvan Roi de Fokten, l'un des rebelles, qu'il avoiemenagé jusques-là.

citizanti e en l'energia, na repair di

parmines are again in a commission of the

tal seed from the one particular and the

one riolded they comparing and it is hime

o des de Peïgade (seci qu'il en flat Person de cécles d'artiques Lasti, &de recolles l'organs boud l'elégatisme de

1. July 1 grows of the second

RELA-

**D** 

PE

lept

STYTT

12:11

11953

-69.58

34.2

ani-

l'ai

te d

faire

re qu

font, d

ic pay

4

1 · Ce qui t dire en ffe ; cef du ainh offeffeur a China fi on ar Corée & beanonarque le plus au monbeaux glez: ond à la les maitour le ans il a s de les itte ont riner de Le preaprès n, Pun jues-là

4

## RELATION

DES TARTARES,

PERCOPITES & NOGAIES,

table dent in order to death and the denter to denter the denter to denter the denter th

MINGRELIENS,

The property of the grant of the second second second

the specific of the specific o

Religieux de l'Orare de Saint Deminique.

JE fais ici une Relation succinte des pays que l'ai parcouru à l'occasion d'une Mission en Tartarie, & aux Circassiens, où l'ai été employé. Le peu de tems qui me reste de mes occupations ne me permet pas de saire cette Relation aussi érendue à particuliere que je l'aurois souhaitté: mais on se peut asseu-

<sup>\*</sup> Les apossisses & ce qui est en caractere italique, font des remarques d'un Polocois qui a été long-semu dans le pays.

asseurer que la verité, qui est la partie la plus importante, se trouvera dans celle-ci; car je n'y mettrai que les choses dont je serai asseuré

par le témoignage de mes yeux.

On appelle Tartares Percopites ceux qui habitent cette presqu'ille, que la mer Majeure ou la mer Noire fait d'un coté, le Li-men ou marais Meotide de l'autre. Ils la nomment Crim, elle tient à la terre ferme par un Isthme ou gorge de demie lieuë de largeur, 2 700 milles de circuit, & contient 80, milles Coi: Coi signisse un Village, ou plutôt un Puits, car chaque Villagesa le siem Il y a sept Villes dont la principale est Caffa, les autres sont Criminda, Carasu, Bachasarai, Ginsleue, Baluchelava, Chirche, \* Maucop, qui obeissent toutes au grand Can'des Tartares; on appelle son Fils Deule-cehere Sultan; Deule est son nom propre, Zires celui de la famille tres-ancienne, & qui regne depuis long-tems dans ce pays; Sa mere s'appette Anna Bei, da femme Banibichife. Le grand Turc met un Bacha dans la Ville de Caffa, mais il n'a que voir hors des murailles; le Can de Tartarie étant reconnu dans toute la campagne. Ce Prince prend entre ses titres celui de Roi des Tartares, des Nogayes, de la Circassie, de Malibase, & de la grande Tartarie. Les bornes de la Tartarie ; mineure sont d'un côté partie de la Russie, où le Danube entre dans la Mer: de l'autre

† Les Geographes appellent cette partie de la Tattarie,

la men o le No

C fe des ayant res, l'on qui e de P tre de n'a p on le non ces | Caba quati passe puis bord labor cevil quan peuv Efc betai Cha laille qu'o deux eaux

> ¥ L Latins

prés

che

<sup>\*</sup> Perekop en langage des Russes signifie une Ville: Or Maukop en langage Tarrare signifie la même chose, c'est aussi de là que l'on tire l'étymologie de leurs hordes.

ceux qui Majeu-& le Lila nome par un rgeur, 2 nilles lutôt un l y a fept es autres Ginsleue, obeissent n appelle ile est son 1-anciens ce pays; ne Bania dans la hors des reconnu orend enes, des la Tartala Russie.

Ville: Or chose, c'est ordes. la Tassarie,

le l'autre

la mer Noire, & du côté du Levant, le Limen ou marais-Meoride & la Moscouie vers le Nort.

C'est un pays de Plaines fort froides, à cause des vents ausquels elles sont exposées, n'y ayant rien qui les couvre; Il y a quatre rivieres, mais elles ne sont pas fort considerables, l'on compte au nombre de ces riviere l'Exi,\* qui est hors de la presqu'Isle, & passe au de-là de Percope ou de la Ville par laquelle on entre de Terre ferme dans la presqu'Isle. L'Exin'a point de Ponts; pour les autres Rivieres on les peut passer à gué fort aisément, mais non pas au tems des grandes eaux. L'une de ces petites rivieres se nomme Alma, l'autre Cabarte, la troisième Beiesula, ou Kacia: la quatriéme Carasu, qui a un Pont de bois, & passe dans la Ville de Carasu, laquelle, depuis peu d'années, a été endommagée du desbordement de cette Riviere. Les Tartares font labourer les champs par leurs Esclaves; recevillent du froment & du millet en grande quantité; la charretée de bled, autant qu'en peuvent tirer deux Bœufs, n'y vaut que deux Escus. Il y a de fort beaux pasturages, force betail, Vaches, Brebis, Chevaux, grands Chameaux à deux bosses, & quantité de Volailles; les vivres y sont à si grand marché, qu'on donne quinze œufs pour un aspre ou deux liards, & une Poule pour deux fols. Les eaux y sont bonnes, mais encore meilleures prés de la Mer que dans la Plaine. Il se pesche une merveilleuse quantité de poisson le

<sup>\*</sup> Les Tattates le nomment Osu; les Russes Nieper; les

long de la côté de la Mer, & dans le Marets: si bien qu'il est encore à meilleur marché que la viance. Le Cavial ne vaut que deux sols la livre; & l'on a l'Esturgeon, qu'ils nomment Morona, & qui pesera quelquesois plus de 80. livres, pour un Sequin.

\* Ils ont aussi des fruits, comme des Poires, des Pommes, des Prunes, des Cerises, & des Noix; mais c'est près de la Mer, car il ne croit point d'arbres dans la Plaine, si ce n'est-

le long des Rivieres.

Le Sel dont ils se servent se congele dans les Marests, & on l'amasse sancantravail, chaenn ayant la liberté d'en prendre ce qu'il lui en fant. On y fait grande quantité d'Huile de terre, que nous appellons Huile de Caillou. Les Tulippes, qu'ils nomment Lale, sont les seurs les plus communes de leurs prés. Il n'y a point de bestes seroces, mais bien grande quantité de Lievres, qu'ils prennent avec de fort bons Levriers, qu'ils essevent dans le pays; Ils les prennent aussi avec des Faucons, ils les nomment Dogan, qui leur viennent du pays des Abassa. Le vin à la verité y est sort cher, aussi-bien que l'Huile d'Olive.

Les Tartares Percopites mangent pen de pain, mais beaucoup de chair, principal ment de celle de Cheval; si un Mirse ou Seigneur du pays fait un festin, sa chere ne seroit pas entiere, si l'on n'y servoit un jeune Poulain;

cet-

brew nom wage enivi

tette tems poin la ca frir: dans en p tant gneu d'O vach tre l feu, qu'il de d tez grea le fe que tem

l'an

Elavo

<sup>\*</sup> Il y a encore des Pêches & d'autres fortes de fruits près : des Rivieres & de Bachiferei.

t ils estiment principalement, pour leurs Ecuries, les-Chevaux sauvages dont il y a beaucoup dans le pays.

s le Maeur marque deuxils nomfois plus

Poires, , & des ir il ne ce n'est-

dans les
il, chail lui en
e de terou. Les
font les
il lu'y
grande
avec de
lans le
ucons,
nent du
est fort

len de le nent signeur oit pas sulain; cet-

uits près

ies, les

nette chair étant auffi ordinaire parmieux, que le Bœuf & le Mouton le font ailleurs. Leur breuvage est fait du laict de Cavalle, qu'ils nonment Chimus & Boza, qu'iest un breuvage fait avec farine de Millet; l'un & l'autre enivre comme notre vin: 4e Chimus, ou Boza se prepare de la maniere suivante.

† Après que la Cavallea mis bas, ils laissent tetter son Poulain un mois durant, & après ce tems ils attachent sur le nez du Poulain des pointes de bois, afin que lorsqu'il veut tetter la cavalle en soit piquée, & ne le puisse souffrir: cependant ils tirent le lait, le mettent dans un vaisseau où il y a eu du vin (torsqu'ils en peuvent avoir) on passe le lait en le mettant dans ce Vaisseau. & on le bouche soigneulement; on y met après 20. ou 30. grains d'Orge avec une cueillerée de lait aigre de vache, ou bien un peu de levain. Il faut mettre le Vaisseau, durant ce tems, proche du feu, ou au Soleil, afin que le lait bouille & qu'il s'esclaircisse: ce qui arrive dans l'espace de deux ou trois semaines; & si vous y ajoutez un peu de vin, la boisson en sera plus agreable. Le lait étant épuré de la sorte, voi s le ferez passer par une toille fine auparavant que d'en boire; Celui que l'on fait au printems, est meilleur qu'en quelqu'autre tems de l'année. Cette boisson vous durera long-tems, car

<sup>\*</sup> Komiis Boza en langue Tartare, Braha en Russiennes † La maniere de preparer le Chomus est une des additions du Gentil homme Polonois qui a été song-tems Eselave en Tattarie: il tenoit cette boisson pour sortaine & d'un grand secours pour les personnes impuissates.

car à mesure que vous en tirez, vous pouvez tosijours ajoûter du lait nouveau. Remarquez aussi, que si le lait de lui-même vous semble assez aigre, il ne sera pas necessaire d'y ajouter du lait aigre de vache, ou du levain, mais seulement des grains d'orge; pour le plus seur il en faut faire en disserens Vaisseaux. Vous pourrez même dans quelques-uns mettre un nouet de racines de violette, ou de seuilles de coriande. L'on peut traire la Cavalle dix sois par jour, mais il la faut nourrir ce-

pendant de bonnes herbes.

Dans leurs festins, ils choisissent une personne de la troupe pour donner à boire; ils nomment celui qui a ce soin Cadak. Il commenee par le principal de la compagnie, faisant après la ronde, avec la tasse également plaine, afin que tous s'enivrent également. \* Ils mangent à terre arrangez en rond snr des Tapits, ou Nattes: leurs Tables sont rondes, couvertes de cuir. Entr'autres plats, on leur sert des potages faits de farine de millet & de lait aigre, qu'ils nomment Chachiche ou Katuk, sans herbes, car l'herbe, disent-ils, est pour les chevaux. Quoi qu'ils ayent beaucoup de lait ils font mal leurs fromages: \* & les gardent dans des outres. Ils recoivent bien les Etrangers; quand quelqu'un arrive dans un Village, il va droit à la Mosquée, où on lui porte des vivres: & si c'est une personne de leur connoissance, ils le logent chez eux,

destin

\* (
maria
la fill
fon de
lui de
gia ée
ner
jouiss
Ils le
que,
blent
tant de

y ayar

de ba des et ou co Ils Polori Circai

avec o

font bene code la ont le

vaux gage, vent t s'enfu march

Les taine de Cotiande a meilleur gout que la feuille. † Les Nogais font des fromages de lait de jument, mais fort peu,

<sup>\*</sup> Let

y ayant en toutes leurs maisons quelque lieu

destiné pour recevoir les étrangeres.

\* Quand ils prennent une fille en chapin, ou mariage, le Coggia y affilte avec trois témoins: la fille choisit & demande ce qu'elle veut pour son douaire, le mari & ses parens tachent de lui donner le moins qu'ils peuvent: le † Coggia écrit les choses qu'ils ont promis de donner, & prend le nom des témoins: les réjouissances de ces mariages durent trois jours. Ils les accompagnent d'instruments de Musique, qu'ils nomment Ciongur, & qui ressemblent assez à nos Guitairres. Ils prennent autant de femmes qu'ils en peuvent nourrir, & avec cela leurs Esclaves, qu'ils appellent Cuma, c'est-à-dire, concubines; les personnes de basse condition trassiquent mêmes souvent des enfans qu'ils ont de ces secondes semmes ou concubines.

Ils sont ordinairement en guerre avec les Polonois, les Russes, les Moscovites, les Circasses, les Moldaves & les Hongrois, & sont beaucoup d'Esclaves sur ces Nations: ils ne connoissent point d'autre métier que celui de la guerre, la longue experience qu'ils en ont leur a appris tous les secrets de cet art.

Ils ont quelquefois plus de cent mille chevaux & font des marches de 4. mois sans bagage, toujours dans les deserts, car ils trouvent tout le pays abandonné, tout le monde s'ensuit devant eux; avec cela, ils font ces marches, ou courses avec grande facilité,

cha-

s pouvez

Remar-

ne vous

saire d'y

levain.

pour le

aisseaux.

ns met-

de feuil-

Cavalle

urrir ce-

ine per-

ire; ils

Il com-

c, fai-

alement

ment. \*

for des

rondes.

on leur et & de

ou Ka-

ils, est

aucoup

\* & les

nt bien

ve dans

où on

ersonne

ez eux,

la feuille. jument<sub>a</sub>

<sup>\*</sup> Leur mariages.

† Coggia Docteur ou Prêtre de leur Loi.

chacun portant sur son cheval de la farine. d'orge, ou de millet, qu'ils nomment Tolcas; \*ils le mettent premierement au four, & puis en font de la farine qu'ils gardent dans un sac de cuir: ils s'en servent pour faire leur breuvage, y messant un peu de sel avec de l'eau: ce breuvage ressemble à une pannade, & dans la necessité, il leur sert aussi de nourriture. Ils portent encore leur provision de biscuit avec du Cuscum, qui est une paste en forme de petit biscuit, fritte dans du beurre; ils prennent garde, fur tout, à ne point trop charger leurs chevaux, dont ils ont plus de soin que de leur propre personne; c'est un proverbe entr'eux, que perdre son cheval c'est perdre sa tête. Leurs chevaux sont fort accoutumez à la fatigue, petits & maigres, pour la plupart, si ce n'est ceux des Mirsa ou Seigneurs du pays, qui en ont de très-beaux & de grande vigueur; ils ne les tiennent jamais dans les écuries, mais les laissent troujouts à la campagne, même l'Hiver, quand tout est convert de neige & de glace, car les chevaux la détournent avec leurs pieds, & pailsent l'herbe, ou les racines qu'ils trouvent desfous. Leurs selles sont fort legeres & leur servent à divers usages; le dessous, qu'ils nomment Turghicio, est d'une étoffe de laine prefsée oufeutrée qui leur sert de mattelas, ou de lir; le fond de la selle leur sert d'oreiller, & leur manteau, qu'is nomment Capuzi ou Tapunci, de pavillon ou tente; car chaque cavallier porte des piquets, qui étant dreisez, & le Man-

\* Ils Is nomment Tokuset.

Maint & de s

Ils ne a v petit ! la Tet dans de bo cft 1 a cheva teau, des é foin, le ou prepar diffici font. court deffus val. ils se sont i de de che, droite vant ses se les ri pesch de le de ba se me

> & se To \* 1

la farine

ment Tol-

u four, &

nt dans un

faire leur

el avec de

pannade,

i de nour-

fion de bif-

afte en for-

eurre: ils point trop

nt plus de

c'est un

heval c'elt

nt fort ac-

res, pour

la ou Sei-

s-beaux &

ent jamais

troujouts

quand tout

ar les chels, & pail

ouvent des-

& leur ser-

u'ils nom-

laine pref-

is, ou de lit;

r, & leur

ou Tapun-

e cavallier

lez, & le ManManteau étendu dessus, leur sert de couverte & de maifon.

Ils font divisez par dizaines, chaque dizaine a un chaudron pour bouillir sa viande, un petit \* Tambour, qu'ils portent à l'arçon de la sette chacun un siflet pour se raffembler dans les occasions, & une jatte ou écuelle de bois ou de cuivre pour boire, & qui eft affez grande pour faire boire auffi fon cheval dans la necessité; un fouet, un couteau, une alaine, avec de la fisselte, du fil, des éguillettes de cuir pour s'en servir au besoin, s'il se rompoit quelque chose à leur selle ou à leurs étriers, & des cordelettes de cuir preparé en sorte qu'elles ne serompent que trèsdifficilement, pour lier les Esclaves qu'ils font. Ils sont fort bien à cheval, chevauchent court, afin, disent-ils, qu'en appuiant mieux dessus les étriers, ils soient plus fermes à cheval. Leurs armes sont l'arc & le cimeterre: ils se servent de casques faits de mailles, qui sont fort estimezen Tartarie; tiennent la bride de leur cheval avec un doigt de la main gauche, leur arc de la même main, & de la droite ils tirent les fleches; ce qu'ils font devant & derriere fort promptement. Leurs courses se font en Hyver, parce que dans ce tems, les rivieres étant glacées, elles ne les empeschent point de s'étendre; ils ne laissent pas de les passer en été, car ne pouvant trouver de bateaux, ils lient des faisseaux. de paille, se mettent dessus avec leur selse & leur hardes. & se font tirer à nage de l'autre côté de la ri-Tome VII. \* 11s l'appellent Tolumbes.

viere par leurs chevaux, aufquels ils les attachent : la veille du jour qu'ils commencent leurs course, ils ne donnent point à manger à leurs chevaux, étant persuadez qu'ils en supporteront mieux la fatigue. Ils ne vont pas tous en même tems à la petite guerre, mais de dix, par exemple, il n'y en va que cinq, les autres demeurent à la garde du Chan, ou du General. Ils partagent également le butin au retour, & en donnent, la dixiéme partie au Chan, le Chan n'a point de troupes entretenues . fi ce n'est 500. Semeni ou Arquebusiers, qui lui servent de Gardes; les personnes de condition portent une tente. Ils sont vestus comme les Polonois, & portent des bonnets d'écarlatte doublez de quelque fourure, qu'ils nomment Barchion Bank. Les riches en ont de renard noir, & de mante, les Princes en ont de martes zibelines, chacun selon ses facultez. Leur plus grand trafic est d'Esclaves des Nations avec qui ils ont la guerre, de beurre, & desuif, & prés de la mer, de beancoup de poisson & de Cavial.

Les Villes des Percopites les plus marchandes, & de plus grandationd, sont Cassa, Corasu, Turlerie, Roelon & Bachaserai: il y a toujours en ces lieux des Esclaves à vendre; les Turcs, les Arabes, les Juiss, les Armeniens & les Grecs les achetent; car il y a de toutes ces Nations en ce pays, qui payent tribut au Roi Tartare, & au Bacha. Ils empâlent les assassins, l'on pende les larrons. Leurs procez, en matieres civiles, se décident par témoins, & par les Sentences de leurs Cadislers c'est à dire, Juges generaux; ces Sentences

terices y a cel l'on er

Les teurs d mas Ou d'oblig tans, dition, Ils fon Ils enfe Bierres ne sort quand ; accom les me affiftan la raba donne: fur la t & par peur qu ils met d'arbres des bou des Afr tié de c Thalers monno

Leur se, les pierres é qui sont

Hongre

noies d'

tences s'executent sur le champ sans appel: if . y a cela de bon dans cette Justice militaire, que l'on empale iaus remission les saux-remoinst

Les Percopites sont fort grands observateurs de leur Religion, & vont à leur No mas ou Mosquées cinq fois le jour: ils tachent d'obliger leurs Esclaves à se faire Mahometans, leur promettant la liberté à cette condition, & par ce moyen ils en attirent plusseurs. Ils font beaucoup de charitez aux Voyageurs. Ils ensevelissent leurs morts dans dex Tabus ou Bierres de bois, leur couvrant le visage d'une sorte de toitle, qu'ils nomment Ches: & quand ils les portent on terre, le Coggia les accompagne avec les parents, après cela ils les mettent dans une sosse profonde. Les assistans jettenr dessus un peu de terre, disant Alla rabames bila, c'est à dire, que Dieu lui pardonne: & puis ils mettent une grande pierre sur la tête du mort, & une autre à ses pieds, & par dessus des épines & des pierres, de peur que les bestes ne le déterrent. Aux filles ils metrent aux pieds & la tête des branches d'arbres avec des rubans de diverses conleur, ou des bouquets de fleurs. Pour monnoye ils ont des Aspres, qui sont moitié d'argent, & moitié de cuivre, des Reales d'Espagne, & des Thalers de l'Empire. Ils se servent aussi de monnoye de Pologne & de Moscovie, de Hongres, de Sequins de Venise, & des monnoies d'Or qui ont cours en Turquie.

Leurs Bastiments ne valent pas grand chose, les meilleurs sont faits ordinairement de pierres & de mortier: il y en a beaucoup de bois & qui sont couverts de planches, d'autres de pieux

fichez

empaarrons: feident irs Caes Sentences

les atta-

mencent.

manger en sup-

pas tous s de dix.

sautres .

du Ge

au ro-

u Chan.

ucs a fi

qui lui

ndition

nme les

mment

renard

ont de cultez.

les Na-

rre, &

de pois-

archan-

a, Co-

. il y 2

vendre: Arme-

y a de

ent tri-

fichez en terre, ausquels on entrelasse des branches d'arbres, & qu'on couvre de paille: mais ils ont de plus une espece de maisons pour l'été, qui sevendent au marché. Ce sont des Cabanes d'osier rondes, qui se mettent sur des rouës, car l'été ils n'ont point de demeure fixe, & charient ces \* maisons où ils trouvent de l'herbe. Ils parlent Turc, il est vrai qu'ils ont quelques mots particuliers, & qu'ils parlent plus vite que les Turcs. Le Roi a cinq Serrails, & le Sultan deux; l'un en la Ville où il fait sa residence, qui est Bacchasari, l'autre à Tuilada, un autre à Sivirenda, un dans Alma, & un autre à Beieplada. Chacun de ces Serrails a environ un mille de circuit, & est entouré d'une haute muraille, mais peu forte: les portes en sont de fer , les appartement ou elles ferment sont dorez & peints au dedans de belles couleurs. Les Sorrails du Sultan sont à Achemaciate.

Les plus beaux Villages sont prés de la mer; les Canculi, qui sont les domessiques du Roi, demeurent dans les creux ou cavernes des montagnés; là est une Ville imprenable, nommée Mancop bâtie sur une montagne qui est habitée de Juiss: le Gouverneur est Tartare, C'est là où sont toutes les richesses des Chans, & où ils se revirent, quand il se fait quelque revolution dans le pays; ce qui arrive

affez f rellige envah ainfr i

Lo est la Turc comn une c entret pas o de ce terre me: que Turc **z**infi ce qu point gneu caffe à de pas i com princ Tar aiféi troit de c gnei Mei Chi

fort

port

bon

<sup>&</sup>quot;Il les appelient en leur langue Cantares, Ces Cantares ont deux toifes de diametre, & au haut une ouverture & un lambeau de feutre qu'ils tournent du côté du vent pour faciliter la fortie à la fumée, par le grand froid ils le couvrant a'un feutre & confervent ainsi plus long-téms la chaleur.

assez souvent, car le grand Turc, par les inrelligences qu'il a dans le pays, leur a souvent envahi par là une grande partie de ce pays, &

ainsi il les tient à sa disposition.

Lorsque quelque Prince du fangroyal, qui est la famille de Zierie, vient à mourir, le Turc fait venir tous ses enfans, & les tient comme prisonniers à Rhode, seur donnant une certaine pention par mois, pour leur entretien: & quand le Roi Tartare ne veur pas obeir à fes commandemens, il envoye un de ces Princes avec des troupes par mer & par terre, qui detpouille le pere de son Royaume: & encore qu'il se puisse deffendre quelque terrs, neantmoins à la fin le grand Turc demeure toujours le Maître. Il tient ainsi ces Rois en subjection, leur faisant faire ce qu'il veut; avec tout cels ils ne lui payent point de tribut, au contraire le grand Seigneur seur envoye tous ses ans le chilcice & cafferan, pour les obliger, par cetinteret, à demeurer à son service, mais il ne laisse pas de leur demander des Esclaves en recompense. Si le Turc ne possedoit point la principale Ville de cet Etat, qui est Caffa, le Tartare, qui ne le craindroit guere, se deliveroit aisément de cette subjection, & ne se soumettroit pas à de si dures loix. Cassa est plus grande que Messine, & a été hatie par la Seigneurie de Genes, lorsqu'elle possedoit la Mer-Noire, comme aussi Baleuchelaua & Chirce; il y a plus de 150. ans qu'ils en sont sortis, suivant l'inscription qu'on voit sur la porte de Caffa: elle est forte, enceinte de bonnes murailles, & bien garnie d'artillerie; E 3

Centare ont sture & un ent pour fale couvrent a chalcut.

asse des

e paille: maisons

Cesont

ttent fur

demeure

rouvent

ai qu'ils

'ils par-

oi a cinq

Ville où

l'autre à

ns Alma,

Serrails

entouré

rte: les

nt oulel-

edans de

m sont à

és de la

nestiques

cavernes

renable.

agne qui

effes des

il se fait

qui arrive

avec une bonne garnison de Turcs, savoirde Spahis, & de Jannissaires, & de deux autres sortes de milices que le grand Turc tient en garnison dans ses Forteresses. Les habitans Grecs, Armeniens, & Juifs payent tribut.

\* Les Tartares Nogayes habitent hors de cette presqu'Isle, & confinent avec la Russie, la Moscovie, & la Circaffie. Leur pays est grand: une partie de ce pays est en l'Europe, & l'autre dans l'Asie; car les uns sont en deçà du marais-Meotide, & ceux d'Asie sont au de-là des mêmes marais-Meotides.

Ces Tartares n'ont point de Villes, mais grand nombre de maisons, ou de cabannes qu'ils mettent sur des Chariots. Ils obeissent à des Princes particuliers qu'ils nomment Cantenier, Columbei, Chanache-mirsa. Les Nogayes peuvent faire en tout cinquante mille hommes de Cheval, ils sont Mahometans, mais ils n'observent pas religieusement les Loix de cette Religion. Ils ne font ni jeunes ni oraisons; les Coggia & les Treviggi, qui sont les Docteurs de cette Loi, ne vont point parmi eux, parce

qu'ils de vi qu'ils fe ser let ci garde einpl ger la bouc ran, lent a  $\Lambda ux$ vale bien com lait c au lie dans de n ils d ce n Sco mar & o j'éto pell dois tail de f

> de d ne f

> VOI

vea

enti

l'ur

<sup>\*</sup> Des Tartates Nogaies. Il comprend fous le nom des Tarrares Nogayes, ceux de Oczanou & de Budziak. Se-Ion le Gentilhomme Polonois les Tartares Nogayes é toient divisés en 2. hordes la grande & petite Nogaye. Le grande Nogaye n'est plus, parcequ'elle s été saccagée pat le Chan de Crimée'; ses peuples furent contrains de se zendze dans la presqu'isse: la petite Nogaye subsisse en-core & reconnoit le Chan. Ces Peuples sont vagabons fans setraite affeurée entre le Percop, & l'Ocfakou, & autout du marais - Meoride; autrement Doneiuk, c'est à dite, petit Tanais-lls ne sont gueres plus de 12. mille, maia ce font les meilleurs foldats d'entre les Tartares: leur chef est Orbei , c'est à dire Gouverneur de Percop , il juge de leurs differends, &c les meine à la guerre,

qu'ils ne se peuvent accoutumer à leurs façon.

de vivre; ils se nourrissent de chair & de lait-

qu'ils ont en grande abondance ... mais ils ne

se servent point de pain, non plus que de mil-

let cuit, comme font les Circaffiens. Ils ne gardent aucune politesse dans leur manger, v

savoir de itres foren garnis Grecs,

rs de cetussie, la deçà du au de-là

, mais es qu'ils nt à des intenier, es peumes de 'obsere Relies Cogeurs de parce

qu'ils nom del ak. Segayes é Nogaye. faccagee ns de se liste enagabons ou, &

c'eft à mille, es: leus il, go

e,

ft grand: & l'au-

employent leurs cinq doigs, levent pour manger la tête en haut, & jettent la viande dans leur bouche comme des bêtes; ils boivent de l'Iran, qui est du lait aigre de Vache, qu'ils mêlent avec de l'eau, ce grain desaltere & nourrit. Aux jours de fêtes ils boivent du lait de casvale, qu'ils nomment (Kamusz) ils le laissent bien bouché pendant dix jours. Ce lait enivre comme levin; avec cela ils font aussi secher du lait caillé au Soleil, le mangent avec la viande au lieu de pain, & s'en servent principalement dans leurs débauches. Ils ont auffi quelque pet de millet, qu'ils prennent des Circasses, a qui ils donnent du bétail en échange. Ils font de ce millet une sorte de potage qu'ils nomment Scorba, avec du beurre & du lait aigre; ils mangent de la chair de cheval demie cuite: & ont fort grande quantité de bétail, Lorsque i'étois à Balutre-Coy en Circassie, je sus appelle par Demir-Mirsa, & commese demandois combien il pouvoit y avoir de têtes de bêtail en une horde que je voyois pairre autour de sa Cabane, on me dit, qu'il y avoit plus de quatre cens mille bêtes, & de-là vient qu'ils ne sont jamais arrêtez en un seul lieu, & qu'ils vont continuellement cherchant de nout veaux pasturages. Ils campent ordinairement entre le Tanais & le Nieper, sur les rives de

> l'un ou de l'autre de ces fleuves: ils se fortis E 4 fient

fient sur leurs bords: quand ils sont prés de quelque forêt, ils retranchent leur camp de pallissades, de peur que leurs troupeaux ne souffrent quelque dommage, & ne soient enlevez par les bêtes sauvages ou par les Circafses. \* Ils font bonne garde de peur d'être surpris par ces ennemis, ou par les Tartares Percopites. ou par les Malibafes, qui sont des peuples de la grande Tartarie avec lesquels ils confinent. Ils combattent vaillamment, ne laissent point approcher l'ennemi de leurs maisons, mais vont loin au devant de lui. Ils se font esclaves les uns les autres, & se rachettent après pour un certain nombre d'esclaves ou de pieces de bêtail. On ne punit point de mort le larcin, mais on met à la chaîne celui qui yest surpris, jusques à ce qu'il se rachepte, & s'il ne le peut faire, il demeure Esclave, & on le vend.

Il n'y a point de pauvres parmieux; si quelqu'un n'à rien à manger, il va où l'on mange, & s'assied librement sans rien dire, puis se leve, & se retire sans autre ceremonie: ils n'ont aucune-civilité, ils sont gens tout à fait cham-

pêtres & sauvages.

Ils ont quantité de bons paturages dans Jeurs Plaines & grande abondance de bétail, chevaux sauvages, loups, ours, renards, cerfs, loups-cerviers & clans. Les Nogayes en tuent quantité & vendent leur peaux, qui sont leur

leu tes tité vier tan Pou lent des &au n'cf cou n'y de p mile vent ton, fes c peau tres lines Nog large le ne fans yeux ies: riage 2VCC & la leurs à leu

trouv

les n

mort

te di

Le Gentilhomme Polonois dit. que lorsqu'ils dormeut en campagne, ils sichent en terre un piquet suquoi ils attachent la bride de leur Cheval, & qu'ils dorment l'appuyant la tête sur leurs mains sur le même piquet pour être plus prompts à sauter en selle en cas de sispuise.

TOS

t prés de camp de peaux ne vient ens Circafre furpris rcopites. ples de la onfinent. ent point mais. nt efclaent après le pieces e larcin. Lurpris e le peut nd.

fi quelmange, is fe lels n'ont t cham-

bêtail, enards, gayes en qui font leur

rils doret auquel dorment e piquet e de las-

leur plus ordinaire marchandise, commeaussi les Esclaves, du beurre en très grande quantité. Les Marchands Turcs & Armeniens y en viennent faire provision, & en fournissent Conftantinople, leur en donnant le rerour en troc: Pour le prix de leurs marchandises ils ne veulent point d'argent, mais de la toille de cotondes draps, des peaux de maroquin, des couteaux. &autres merceries: mais la pratique de ce païs. n'est pas aisée aux Marchands qui ont beaucoup de peine à passer les Rivieres, parce qu'il n'y a point de ponts. Ces Tartares s'habillent de peaux de bêtes, & ne portent point de chemises, & c'est beaucoup pour eux, s'ils peuvent avoir des haut-de-chausses de toile de cotton, & pour les plus riches des haut-de chausses de drap. Hs se servent de bonners faits de peaux: les nns en ont de peaux de brebis, d'autres de renard, & les Miries de martes zibellines, qu'on leur apporte de Circaffie. Les Nogaies sont diformes à voir , ils ont la face large & pfeine, la tête grosse, les yeux petits & le nez enfoncé; leurs enfans sont long-tems fans voir clair en naissant, à cause qu'ils ont les yeux petits, enfoncez, & les joues fort grofles : ils n'observent autre cérémonie en leur mariage, que de preudre des témoins; ils se marient avec leurs parents, ils n'en exceptent que la Sœur & la Tante: ils ne donnent point de douaire à leurs femmes, mais les maris font des presens. à leur pere & à leur frere, sans lesquels ils ne trouveroient point de femmes. Ils observent les mêmes cérémonies pour ensevelir leurs morts, que les Tartares-Percopites, avec cette difference seulement, qu'ils a nassent beau-COUD

coup de terre par dessus pour empêcher que les bêtes ne les déterrent. Ils n'ont point d'écriture, ni aucune sorte de caractère; la justice est administrée par leur Chef, ils ne font mourir personne, si ce n'est pour avoit tué de sang froid, ce qui n'arrive que fort rarement.

Leurs femmes sont passablement belles, quand elles sont jeunes, mais les vieilles sont fort laides; ils ont ordinairement deux petites huttes; la plus petite est pour le mari & la femme; leurs enfans occupent la plus grande: & pour ce qui est de leurs valets, ils dorment toujours à l'air, quelque froid qu'il fasse, lors même que la terre est couverte de neige.

" Il faut observer que dans la division que ce Religieux fait des Tartares, il ne parle que des Tartares du Crim & des Nogaies. Le Gentil

homme Polonois la donne plus exactement en ces termes. Les peuples de la Tartarie, mineure se divisent en Tartares du Crim,

Tartares Nogaies, que l'on apelle auffi Percopites, Tartares d'Ocsakou, autrement Dziankirmen, & ceux qui habitent le pays de Akkirmen, autrement appellez les Tartares de

Bilogrod, Budziaks ou Dobrus.

Penjusule Taurique, dont la Ville principale est Bachasarai, residence ordonnaire de leur Chan: ils sont bien soixante mille hommes.

"Les Nogaies tiennent le pais qui est entre leur principale Ville nommée Percop, & la Ville d'Oczakou: ce pays est fermé d'un coté par le Pont Euxin, & des autres par

, le

" lef

"M

» po

" err

n, vei

" Po

n po

, ret

" tire

, vir

" der

" rab

" de

" du

, pri

n trei

" ver

\*110

tro qu

les Las

CO

bie

" lesleuve Nieper ou Boristhene, & par le Marais ou Palas Meotide. Ceux-ci n'ont " point de demeure arrêtée & font toujours ", errans & vagabons, s'arrêtant où ils trou-, vent la commodité de l'eau & des herbes " pour leur betail. On fait état qu'ils form " bien 12000.

" \*Ceux d'Oczakou habitent la Ville qui , porte ce nom, ils sont à la solde de l'Empe-" reur des Turcs; ils appellent la solde qu'ils " tirent de lui Vlafé, & on les appelle Besleï, " comme qui diroit gens payez : ils sont en-" viron 2000

" On appelle Tartares de Budziaik ceux qui demeurent aux environs de la Ville de Bifa-, rabiam ou Bilogrod située sur les Frontieres " de la Valachie entre les rivières du Tir & ", du Danube, & les côtes du Pont Euxin : leur , principale Ville est celle de Bilogrod, au-, trement Akkiermen : ces derniers-là peu-" vent faire environ quinze mille hommes.

LINE OF THE CONTROL OF PROPERTY OF THE PROPERTY OF "Ils ont du côte du tevant pour bornes la mer Cafolene ne, au couchant le Mont-Caucale, au midy le Fleuve Buf-tro qui les separe des Tartares du Dagestan, & au Nord les Landes & Bruyeres d'Aftracan, and the second of the control of the second of the second

and the state of t

week the was at a water out a second of the the delay them of the land to spring the terminate THE STATE OF THE S

ft entre cop, & né d'un res par " le

er que

nt d'é-

ajusti-

e font

tué de

ement. belles.

es sont

petites

i & la

gran-

ls dor-

il faf-

erte de

que ce

que des

Gentiltement

artarie.

'Crim, Perco-Dzian-

Akkir-

ares de

oute la rincipa-

aire de le hom-

·文文·新文·古·加州公司、中央公司和公司、1111年11日

# RELATION

DES

#### CIRCASSES.

Es Circasses ressemblent fort aux Tartares Nogaies que je viens de décrire, avec cette disserence neanmoins, que les Circasses n'habitent que dans les endroits les plus forts des bois, où ils se retranchent; ils confinent avec les Tartares Nogaies du côté du Nort: vers le levant ils ont les Cornuchi, auffi Tareares, quoique d'une autre Religion & d'autres façons de vivre; vers le midi les Abbassa, & du côté du couchant, des Montagnes fort hautes, qui les separent de la Mingrellie. Ainfi la plus grande estendue de leur pais est depuis Faman jufqu'à Demir-capi, \*autrement Derbent Ville située sur le bord de la mer Caspienne. Ce pays a bien 26. journées de chemin. Entre Taman & Tomeruchi, il y a une langue de terre, sur les bords de laquelle il y a plusieurs Villages. Ils parlent la langue Circassienne & la Turque. Ils sont messer, les uns. sont Mahometans, les autres Chrétiens du Rit

Grec. 2411 : Terk ereme les ch Turc rien c de po & 1'0 lages & à c de fa com gnes desci fians mille que. cent Abb agn qui l ils o men dista De' 10ur la de autr

1

tant

teco

de c

<sup>&</sup>quot;Capi fignifie en Ture une porte, Temir du-fer, Dat-

Tarta-

e, avec Circasses. us forts onfinent Nort: Hir Tard'autres affa, & nes fort ie. Ainit depuis ent Der-Caspienchemin. e langue y a plu-Circalles uns s du Rit Grec.

efer. Det

DIOL

Grec, mais le plus grand nombre est Mahomeun: \* car encore que le Prêtre, qui est à Terki leur aille quelquefois administrer le Sacrement du Bateme, il les instruit peu dans les choses de la Religion, si bien qu'ils se font Turcs tous les jours, & il ne leur reste plus rien de la Religion Grecque que la coutume de porter des vivres sur les fosses de leurs morts. & l'observation de quelques jeunes. Ces Villages obéfflent au Craar des Moscavites, & & à quelques † Mirsasou Seigneurs particuliers de sa Cour, ausquels ils les a donnez pour recompense de leurs services. Depuis les Mongnes, qu'ils nomment Varrada, jusqu'à Cudescio le premier des Villages que les Circasfiens ont le long de la Mer, il y a 200. milles, mais toute cette étendue de pays, quoi que très-fertile, est inhabitée, l'on compte cent quarante mille depuis Cudescio jusqu'aux Abbassa. Les Peuples qui sont dans ces Monagnes, se difent Chrétiens, comme aussi ceux qui habitent les Forêts qui sont dans la Plaine: ils obeissent à des Princes particuliers. Je ferai mention des principaux de ces Princes & de la distance des lieux qui sont sous leur obeissance. De Torneruchi jufques à Carbatei il y a dix-huijournées: le pays est fort peuplé, & est sous la domination de Schaban Ogoli; il y a deux autres journées de Tomeruchi à Giaua, & autant de Giana à Codicoi, de Giana à Bolettecoi quatre autres.. Giancolobey est Seigneur de ce pays, de-là à Besinada huit journées, de

# 11 % a un Profere Grec & Terni, qui est meintenant au Tanar où grand Duc de Molcovie. t ou plutot Cness.

Besinada à Carbatai huit autres, & de-là à Derbent dix journées. Les Princes Scaence Temircas, Parens du Can des Tartares, sont maîtres de ce pays. Les Princes Casibei & Sancascobei freres, commandent à tous les Villages qui sont le long de la mer. Ces pays sont fort agreables, quoi qu'ils soient peu habitez, car iln'y apoint d'habitation aux lieux où

les Forêts ne sont pas épaisses.

Ils n'ont point de Loix écrites ni d'exercice de Religion, ils se contentent de la profession qu'ils sont d'être Chrétiens : ils sont traffic d'esclaves, de peaux de cers, de bœus, de tigres, & de cire qu'ils trouvent en abondance dans les Forêts: ils labourent à la houë leurs terres labourables; ils n'ont point de monnoye, les marchandises se vendent par échange, leur habillement n'est pas sort différent du notre. Ils portent des chemises de toile de coton teinte en rouge, & un manteau de laine pressée, ou de seutre, qu'ils tournent du côté d'où vient le vent, car il ne leur couvre que la moitié du corps.

Il n'y a point au monde de plus beau peuple que celui-là, \* ni qui reçoive mieux les Etrangers: ils servent eux-mêmes ceux qu'ils ont logez chez eux pendant trois jours; les garçons & les filles les servent tête nue, & leur lavent les pieds; pendant que les semmes prenent le soin de leur faire blanchir leur linge Pour leurs maisons, elles sont saites

de des lesque ils rer COUVE ties de haute plus é laffez l'entr Tarta car il leurs pays leme Lesl te mê quel e & rei tons ches mete jaque pour lance Circ · font les a ne c mên fave

ils fo

les poin

Lincensni adjouste, Lasciano maneggiare le loro fanoiulle vergini dal capo ai piedi, salvo l'atto venereo massime in presentia de parentia.

de deux rangs de pieux fichez en terre, entre. de-la I lesquels on entrelasse des branches d'arbres: Scaence: ils remplissent l'entre-deux de mortier, & les es, font couvrent de paille; celles du Prince sont baafibei & ties de même matiere, mais plus grandes & plus tous les hautes, leurs Villages sont dans les Forêts les les pays plus épaisses; ils les entourent d'Arbres en trepeu halassez les uns avec les autres, afin d'en rendre ieux où l'entrée plus difficile à la Cavalerie des autres Tartares. Ils sont souvent'aux mains avec eux: exercice car il ne se passeguere d'année que les Tartares ofeffion leurs voisins ne fassent quelque course en leur fic d'efpays pour y faire des Esclaves, attirez principa-, de tilement, par la beauté de ceux de cette Nation. ndance -Les Nogaies y font souvent des courses par cetuë leurs te mêmeraison, & l'exercice continuel dans lennoye, quel ces ennemis les tiennent, les a fort aguerris e leur & rendu les meilleurs hommes de Cheval de tre. Ils tons ces quartiers: ils se servent de leurs seteinte ches devant & derriere, & sont braves le cilée, op meterre à la main : ils s'arment la tête d'une ù vient jaque de maille, qui leur couvre le visage, & oitié du pour armes offensives, outre l'arc, ils ont des lances & ides javelots. \* Dans les bois un au peu-Circassien fera tête à vingt Tartares; ils ne ux les font point de conscience de se derober les uns tiquills. les autres, & levol y est si ordinaire, qu'on rs; les ne châtie point ceux qui y sont surpris, ayant ue, & même quelque sorte d'estime pour ceux qui le s femsavent faire avec addresse. Les vieillards & hir leur les plus considerables du pays ne presentent

> Depuis qu'ils font sous la denerion des Molcovites ils font plus pracicables.

> point à boire aux jeunes gens dans leurs fes-

t faires To de:

oro fano malis A 17 . M. IT'

sins s'ils n'ont fait quelque larcin avecaddresse ou quelque meurtre de consideration. Le breuvage le plus ordinaire de cette Nationest de l'eau qu'on fait bouillir avec du miel & un peu de millet : ils laissent cette matiere mêlée l'espace de dix jours, & la font bouillir aprés. Cette boisson a la même force d'enyvrer que le vin, mais ces Peuplos ne sont pas for sujets à l'yvrognerie. Au lieu de verre, ervent de cornes de bufles sauvages ou d'autres animaux : ils boivent ordinairement tout debout: Hy a dans le pays des Cudoscia. e'est à dire, lieux sacrez, où l'on voit quantité de têtes de Belier restées des Curbans on Sacrifices quisy ont été faits. \*On voit pendus aux Arbres qui sont dans ces lieux, des Arcs, des Fleches, des Cimeterres, qui marquent les vœux dont ils se sont acquittez; & la verneration du lieu est si grande, que les plus grands Voleurs n'y touchent point. La parole que se donne le mari & la semme & l'affirmation de quelque témoin font toute la forme de leurs mariages; ils ne prennent jamais d'autre femme si la premiere ne meurt, ou ou qu'ils y soient obligez par quelque raison pressante. Le pere qui donne sa fille en mariage, en recoit en reconnoissance quelque present. & les hommes ne trouvent point de femmes s'ils n'ont dequoi faire ces presens:

Ceux qui doivent accompagner les mons à la sepulture scommencent leurs cris à leurs gemissemens avant que d'assiver en la mai-

fon du femme le Prê qu'il I fepulti mange re fur le lieu fent p qui le Natio bien p fe de funt e les er fort sp plus e cause o ves ce Pff. tre no ilyac renom

à gué.

d'aus Croix & étendent la poss fur les surces branches

caddres

on. Le Variones

iel & un

ere mebouillir

e d'eny-

font pas

e verre, ages ou

irement

Cudosci.

t quan-

oans ou

pendus es Arcs.

arquent.

k la ver

es plus-La pa-

& l'af-

e la for-

jamais urt . ou

en -mauelque oint de ens: f strog l leurs a maifon au hans anches,

fon du deffunt : les Parens se fouettent, les femmes se déchirent le visage, pendant que le Prêtre chante sur le corps certaines paroles qu'il sait par cœur, l'encense, & met sur la sepulture de pasta & du bozza, c'est-à-dire, à manger & à boire. Ils amailent après de la terre sur la fosse, & l'éminence qui reste , marque Je lieu de la sepulture. Ces Peuples ne connoissent point d'autre art que celui de la guerre, oni les occupe tous. Les Esclaves de cette Nation se vendent, comme nous l'avons dit. bien plus cherement que les autres, à cause de leur beauté, & de la reussite qu'ils font ordinairement dans les choses où on les employe, car naturellement ils sont fort spirituels. Les Chevaux de Circassie sont plus estimez que les Chevaux Tartares, à. cause qu'ils sont plus viss. Ils ont deux fleuves considerables. L'un desquels se nomme Pff. qui se rend dans la mer . . . , & l'autre nommé Sil, qui passe proche de Cabarta: il y a encores beaucoup de petits ruisseaux peur renommez, à cause qu'on les passe facilement à gué.

R.E-



## RELATION

DES

#### \* ABBASSA.

Es Abbassa habitent les Montagnes qui tiennent à la Circassie. Ils ont à main droite le rivage de la mer-Noire, & au levant la Mingrellie. Ce pays est sous l'obeissance de deux Princes, l'un se nomme Puso & l'autre Carabei: il a cent cinquant milles d'étenduë: il n'y a point de Villes, mais beaucoup d'habitations sur ces Montagnes, qui sont les plus hautes que j'aye jamais veu, elles s'étendent jusques sur le bord de la mer. Les Abassa ont les mêmes façons de faire que les Circassiens, avec cette difference seulement qu'ils mangent la chair presque toute cruë. On fait beaucoup de vin en ce pays-là; leur langue est fort differente de celle de leurs voisins; ils n'ont point de Loix escrites & ne connoissent pas même l'usage de l'Ecriture; ils sont Chrétiens de nom sans faire aucun exercice du Christianisme. J'ai veu beaucoup de Croix dans ce pays, mais cela n'empêche pas qu'ils ne soient grands larrons & sujets à mentir. Ils ont deux rivieres, Southesu & Subasu. Ce pays est très-

\* Abcaffa, Absazza,

très bois le quanc ils ne ou m cire. ording en éc mono un for vaissea tantin fent l' mùni fent p fie se prenne ne se des ôta Mingr de che porten habiter mais il Ces N & se r traire 1 pelle a morts les me

> \* Dan dent ces t

qui leu

près at

ils n'o

DES TARTARES.

très-agreable & l'air y cst fort sain; leurs bois leur servent de retraitte & de Villes, mais quand ils ont choisi leur demeure en un lieu. ils ne le quittent point. Ils ont pour richesses ou marchandises, toute sorts de peaux, de la cire, du miel, & des esclaves, & il leur est ordinaire de vendre leurs sujets aux Turcs en échange d'autres marchandises, car la monoye n'a point de cours parmi eux: ils ont un fort beau port : il y vient tous les ans des vaisseaux de l'Asie, de Trebizonde, de Constantinople & de Caffa, qui quelquefois y pasfent l'Hiver. Ce port se nomme Eschisumuni, les Marchands qui y viennent ne pasfent point à leurs habitations; tout le traffic se fait au port où dans se vaisseau: ils prennent même serment l'un de l'autre qu'ils ne se feront aucun mal, sinon ils se donnent des ôtages. Ils ont guerre avec les Circasses & les Mingrelliens, ils sont bonshommes de pied & de cheval, savent bien manier les armes à seu. portent le cimeterre, l'arc & les fleches; ils habitent de même façon que les Circasses, mais ils portent les cheveux autrement qu'eux. Ces Nations se laissent croître les moustaches & se rasent le menton: leurs Papari au contraire se laissent croitre toute la barbe; on appelle ainsi ceux qui ont le soin d'ensevelir les morts & qui prient Dieu pour leurs Ames; ils les mettent dans des troncs d'Arbres creusés. qui leur servent de \* Bierre, & les tiennent après attachés en l'air à quatre pieux: comme ils n'ont d'autre habitation que les bois, ils

gnes qui

à main

au levant

beissance

& l'autre

étendue:

oup d'ha-

t les plus

étendent

Ibasia ont

cassiens,

mangent

ucoup de

differente

point de

rême l'u-

s de nem

stianisme.

ce pays,

nt grands

deux ri-

pays elt

<sup>\*</sup> Dans un autre relation l'on rems que qu'ils suspens dent ces troncs d'arbres ou Bieres avec des sarmens de vigne.

ont peu de troupeaux & peu d'étoffes pour se faire des habits: tils se contentent de leur vin de miel, de la venaison & des fruits sauvages de leurs bois: ils n'ont point de froment, ne se servent point de sel, ne prennent point la peine de pécher du poisson, quoique leurs Cotes soient fort poissonneuses; tant ils sont paresseux. La chasse & le vol font toute leur application; ils ont une infinité d'espreviers & de sfaucons qu'ils dressent en huit tours. Constantinople, la Perse & la Georgie s'en fournissent en ce pays-là, & ces faucons sont si bien dressez, qu'ils reviennent avec leur proye. au bruit qu'on leur fait avec une sonnete.

Je ne m'étendrai point ici à décrire la Mingrellie, car je sai qu'on en a fair une description fort exacte. J'ajoûterai seulement, à ce que j'en ai veu, que le Sené, la Scamonée, & l'Hellebore-noire croissent en ces quartiers-là, avec beaucoup d'aurres simples de grand usage, & que ceux qu'on peut appeller les Eveques & Ecclesiastiques du pays suivent le Prince à la guerre le casque en tête, & le cime-

terre au côté.

#### LES LAZI OU CURTI

Les-Lazi, autrement Curti, sont Mahometans, & confinent avec la Georgie, & le pays de Trebisonde; ils habitent des Montagnes fort hautes sur les côtes de la Mer-noire. Ce sont gens nourris dans les bois, de grande satigue, & qui passent leur vie à conduire des troupeaux; & quand ils peuvent dérober ils ne s'y épargnent pas. Il y a dans le pays quan-

tité

itité de

la mat

de ce

peller

pays (

couve

vigne

gu'il

117

tité de loups, & de jacals, animal qui tient de la nature du Chien & du Loup. L'abondance de ces loups est cause que les Turcs les appellent Curti, qui veut dire Loup. Tout ce pays est montagneux, mais fort agréable, & couvert d'arbres sur lesquels ils font monterleur vigne. Je n'en dirai pas davantage, à cause qu'il est assez connu d'ailleurs.



T.

s pour se

leur vin

**fauvages** 

nent; ne

point là

eurs Co-

ils sont

oute leur spreviers. it jours. rgie s'en ns sont si r proye; ete. la Mindescripit, à ce onée, & rtiers-là. and usaes Evêle Prinle cime-

Maho-& le pays ontagnes ire. Ce ande faluire des rober ils iys quantité

ADDI-



### ADDITIONS

ALA

RELATION PRE'CEDENTE

DELA

# TARTARIE,

& principalement des

# TARTARES DE CRIME'E.

A gorge de la Peninsule de Crimée n'a que demie lieue de largeur, cette gorge ou Istme est occupée par une méchante ville sans murailles, qui a seulement un fossé de vingt pieds de large, & de six à sept pieds de prosondeur, à demi comblé, avec un rampart de même hauteur, & large de quelque quinze pieds. Elle est située à 300. pas de la rive Orientale, elle a dans son enceinte un Château de pierre, qui a doubles murailles, ou plûtôt un autre Château qui l'enserme: de-là jusques à la rive Occidentale, on a tiré un sossé

Beauplet,

qui cett tares c'est pou tie di du cient

antic Tari

avoi

quan diée Br

Navi

gneur te pa port fu ap eft le il y a de for gez d pas di lieu er qui fo toûjo il ne i

tous v

1 5

NTE

E,

ME'E.

imée n'a

tte gorge
unte ville
fosse de
pieds de
rampart
e quinze
a rive OChâteau
ou plûde-là jusun fosse
qui

du Sr. de

qui va jusqu'à la mer! il nepeut y avoir dans cette Ville plus de quatre cens seux. Les Tartares la nomment Or, & le Polonois \* Percop, c'est à dire en notre langue, terre sossoyée: c'est pourquoi les Geographes appellent cette partie de la Tartarie, Tartaria Percopensis. Les lieux les plus remarquables de la Crimée sont, du coté de l'Orient, Kosesow Ville sort aucienne, qui appartient au Chan, laquelle peut avoir deux mille seux. Cette ville a un Port.

Topetorkan ou Chersonne, qui est une ruine antsque, Bachaserai la residence du Chan des Tartares: il y peut avoir deux mille seux.

Alma ou Eoczola, Village d'environ cinquante feux, avec une Eglife Catholique de

diée à Saint Jean.

Buluclawa Port & Bourg où l'on fait les Navires, Galeres & Gallions du grand Seigneur. L'embouchure du Port est de quarante pas, le circuit en a environ huit cens & le port en a quatre cens cinquante. su apprendre de quelle profondeur, ni quel est le fond, si c'est sable, vase ou roche; mais il y a apparence qu'il y a plus de quinze pieds de fond, puisqu'il y entre des Vaisseaux chargez de plus de cinq cens tonneaux; il n'y a pas dans ce Bourg plus de douze cens feux : ce lieu est un des plus beaux & des neilleurs Ports qui soient au monde, car un Vaisseau y est toûjours à flot : à quelque tempête qu'il fasse il ne branle point, les hautes Montagnes qui enferment ce Havre, le mettant à l'abri de tous vents.

Man-

Cela sit contraire à ce qui a été dit ci-devant.

Mancoup est un mechant Chateau sur une Montagne appellée Baba, les habitans sont

tous Juifs, & font environ 60. feux. .

Lassa est la Ville capitale de Crimée, il y a un Turc gouverneur pour le grand Seigneur. Les Tartares habitent peu dans cette Ville, les habitans sont pour la plupart Chrétiens, ils se servent d'Esplayes qu'ils achetent des Tartares, qui les ont enlevez de Pologne & de Moscovie. Il y a douze Eglises Grecques, trente-deux d'Armeniens & une Catholique de S. Pierre; il y peut avoir cinq à six milleseux, mais il y a bien trente mille Esclayes: car ils ne se servent en ce pays que de ces sortes de serviteurs; cette Ville est grandement marchande, & trassique de tout à Constantinople, Trebizonde, Sinope, dans toute la mer-Noire & dans Archipel,

Crimenda est fort ancienne, appartient au

Chan, & est environ de cent seux.

Karasu appartient aussi au Chau, & a environ deux mille seux.

Tusta, où sont les salines, il y peut avoir 80. feux.

Corubas peut avoir 2000. feux.

Kercy environ 100. feux. Kercy environ 1000. feux.

Ackmacety environ 150. feux.

Arabat ou Orbotec est un château de pierre avec une tour sur le col d'une Peninsule, qui est ensermée entre les Marais ou Palus Meotide & Tineka Uvoda. Cette gorge n'a pas plus d'un 'quart de lieüe, elle est traversée d'une palissade qui tend d'une mer à l'autre, la Peninsula de lieue, elle est traversée d'une palissade qui tend d'une mer à l'autre, la Peninsula de lieue, elle est traversée d'une palissade qui tend d'une mer à l'autre, la Peninsula de lieue, elle est traversée d'une palissade qui tend d'une mer à l'autre, la Peninsula de pierre avec une tour sur le col d'une peninsula de pierre avec une tour sur le col d'une peninsula de pierre avec une tour sur le col d'une Peninsule, qui est en le col d'une peninsule est en le col d'une peninsule e

mini à ca ce li de i

gaya paile chev

te de le re plair villa ce hi

D

s'app rivier font Su

des v La de fr

que d T dans chan

Jann Tem au Z l'eml

To

ée, il y a Seigneur. e Ville; tiens, ils des Tarrne & de recques, olique de ille feux,

car ils ne es de serarchande, , Trebi-Noire &

rtient au

& a en-

peut avoir

de pierre isule, qui as Meotia pas plus sée d'une e, la Peninminsule est appellée par nos Cosaques Cosa, à cause qu'elle a la forme d'une faulx, c'est en ce lieu où le Chan tient son haras qui est bien de soixante & dix mille chevaux.

Tinkawoda est un détroit entre la terre ferme & Cosa, il n'a que 200. pas de large, & est gayable quand il est calme; les Cosaques le passent en tabort quand ils vont derober des chevaux du haras du Chan, comme nous di-

Tons ci-après.

Depuis Baleclawa jusques à Caffa, la cote de la Mer est fort haute & escarpée, tout le reste de la Peninsule est bas pays; dans la plaine du côté du Midi vers Or, il y a force villages de Tartares, ou pour mieux dire force hutes, qu'ils mettent sur deux roues comme celles des Tartares du Budziak.

Les montagnes de Balaclawa & Carofu s'appellent montagnes de Bada, il'en fort sept. rivieres qui arrosent toute la Peninsule, elles

sont bordées de bois.

Sur les rives de la riviere de Kabats il y a des vignes.

La riviere de Sagre a quantité de jardins &

de fruits.

Le détroit de Kercy à Taman, n'est large

que de trois à quatre lieues Françoises.

Taman est une ville appartenant au Turc dans le pays des Circasses. Cette villasse a un mechant château où il y peut avoir quelques 30. Jannissaires qui y font garde, comme aussi à Temeruk, qui garde le passage de Oczakou au Zouf qui est une ville d'importance, sur l'embouchure de la riviere du Tanais. A l'O-Tome VII.

rieht de Taman est le \* pays des Circasses qui

Sont Tartares Chrétiens.

Les Tartares restent plusieurs jours après être nez sans pouvoir ouvrir les yeux, comme les chiens & la plupart des autres animaux; ils sont d'une taille plutot petite que grande, mais trapus & fort gros de membres, l'estomach haut & large, les épaules relevées, le col court, la tête grosse, la face presque ronde, le front large, les yeux peu ouverts, mais fort noirs & beaucoup fendus, le nez court, la bouche affez petite, les dents blanches comme yvoire, e teint basané, les cheveux fort noirs & rudes comme crin de cheval. Enfin ils ont une autre physionomie que les Chrétiens: ils sont tous soldats braves & robustes, durs à la fatigue, & souffrent aisement les injures de l'air: car depuis l'aage de 7. ans qu'ils sortent de leurs Cantares, c'est à dire, maisons que l'on peut mettre sur deux roues, ils dorment toujours à l'air, & depuis cet âge on ne leur donne jamais à manger qu'ils ne l'abbattent avec la fléche. Après qu'ils ont atteint douze ans ils les envoyent à la guerre: leurs mercs ont le soin, quand leurs enfans sont jeunes, de les baigner chaque jour une fois dans de l'eau où l'on a dissout du sel, afin de leur durcir le cuir & de les rendre moins sensibles au froid, lors qu'ils sont obligez de le souffrir & de passer à nage les rivieres en Hiver.

Nous considerons deux sortes de Tarta-

res tre dit M  $T_{\sharp}$ gra hat de vag Cri mê Ces Cri vail ont de d au c hau Peu picq juste fur l ou. ave. pero ple 1 peau en te de fi ton,

ky fon

mêm fe: i

La Relation precedente., & change les bornes que l'on a données jusques à cette heure à leure pays.

ircasses qui ours après ix, comme imaux; ils ande, mais l'estomach col court, e, le front fort noirs la bouche me yvoire, irs & rudes nt une au-: ils sont s à la faties de l'air: sortent de is que l'on ment toue leur donttent avec douze ans meres ont nes, de les e l'eau où r durcir le au froid,

de Tarta-

& depal-

accorde avec s que l'on a

res, les uns nommez \* Nahaysky, & les autres Crimsky, ceux-ci font, comme nous avons dit, de cette grande Peninsule, qui est dans la Mer-noire, vulgairement appellée Scythie Taurique: mais les Nahaisky font divisez en grand Nahaisky & petit Nahaisky. Ceux-cihabitent entre la riviere du Don & la riviero de Kuban, mais ils sont errans & comme sauvages. Les uns sont sujets du Chan ou Roi de Crimée, & les autres des Moscovites: il y en a mêmes qui ne reconnoissent ni l'un ni l'autre. Ces Tartares ne sont pas sibraves que ceux do Crim, mais les Crimski cedent encore en vaillance à ceux du Budziak. Ces Peuples ont pour habit une chemise courte de toille de cotton, qui ne leur descend que demi pied au dessous de la ceinture, un caleçon & des hauts de chausses de draps en estrié: le menu Peuple porte des chausses de toille de cotton picquée par dessus, & les plus riches ont un juste-au-corps de toille de cotton picquée, & sur le tout une robbe de drap fourrée de renard, ou de martre zibline, le bonnet de même ave. ines de maroquin rouge sans & perons ieu de cette robbe fourée le peue les espaules d'un hoqueton de peau de mouton, ils mettent la laine en dehors en tems de chaleur ou de pluye, mais en tems de froid & d'hiver ils tetournent leur hoqueton, remettent la laine dedans, & en font de même du bonnet, qui est fait de même étoffe: ils sont armez d'un sabre, d'un arc a-

Les Tarrares que le Sieur de Beauplan appelle Nahais by font nommer Nogais dans la Relation precedente.

vec son carquois garni de dix-huit ou vingt fleches, d'un couteau à leur ceinture, d'un fuzil pour allumer du feu, d'une alesne avec cinq ou six brasses de cordelettes de cuir, pour lier les prisonniers qu'ils peuvent attrapper en campagne. Ils ont aussi chacun un quadran au Soleil, il n'y a que les plus aisez qui portent des chemises de mailles, les autres sont sans armes deffensives, ils sont avec cela fort adroits & vaillains à cheval; ils chevauchent court, les jambes courbées; & cependant ne laissent pas de se tenir lien à cheval & ont une telle addresse, qu'en cheminant au grand trot, ils sautent de dessus leur cheval, lorsqu'il est hors d'haleine, sur un autre qu'ils meinent à la main, afin de mieux fuir lorsqu'ils sont poursuivis. cheval, qui ne sent plus son cavalier, vient aussi-tôt prendre la main droite de son Maitre, & le suit toujours en rang pour être mieux disposé lorsqu'il le voudra monter. Au reste c'est une certaine sorte de chevaux mal-faits & laids, mais bons au possible pour la fatigue; car pour faire des courses de vingt à trente lieues d'une traite, il n'appartient qu'à ces Baquemares (ainfi appellent-ils ces fortes de chevaux) qui ont le crin du col fort touffu & pendant jusqu'en terre; & la queue de même.

Leur nourriture ordinaire n'est pas du pain s'ils ne sont parmi nous, la chair de cheval leur est plus appétissante que celle de bœus, de bret is ou de bouc; car pour des moutons ils ne savent ce que c'est; & encore lorsqu'ils égorgent un Cheval, il faut qu'il soit fort ma-lade, & tout à fait hors d'esperance d'en pouvoir plus tirer de service, avant qu'ils se re-

lou-

fou fero ne ! divi & val & s fang de font mai ils ! qua leui tien lequ des & e met qu'i peu out l'arı den chai chev fe d fang nou chai

cftu

Pou

peu

tont

mer.

125

soudent à le tuer; & même quand le cheval seroit mort de quelque maladie que ce fut, ils ne laisseroient pour cela de le manger. Ils sont divisés par dixaine, l'orfqu'ils vont à la guerre, & quand il se trouve dans la troupe un cheval qui ne peut plus cheminer, ils l'égorgent, & s'ils trouvent de la farine, ils y messent le fang avec la main, comme l'on feroit celui de pourceau pour faire des boudins; puis le font bouillir & cuire dans un pot, & en mangent par grande delicatesse. Pour la chair ils l'appretent ainsi: Ils la coupent en quatre quartiers, ils prétent trois de ces quartiers à leurs camarades qui n'en ont point, & ne retiennent pour eux qu'un quartier de derriere. lequel ils coupent par roilelles les plus grandes qu'ils peuvent à l'endroit le plus charmu, & espaisses seulement d'un à deux pouces. Ils mettent cette viande sur ledos de leur cheval qu'ils sellent dessus, le sanglant le plus fort qu'ils peuvent, puis montent à cheval, courent deux outrois heures en chemin faisant, car route l'arméeva de même train. Après ils redelcendent, le desellent, retournent leur rouelle de chair, & avec le doigt recueillent l'escume du cheval, & en arrousent ce mets, de peur qu'il ne se desseiche trop; cela fait ils le ressellent & refsanglent bien fort comme devant, recourant de nouveau deux ou trois heures, & alors la chair est cuite à leur gré, comme si c'étoit une estuvée. Voilà leurs delices & leurs ragousts Pour les autres endroits du quartier qui ne se peuvent couper par grandes rouelles, ils les tont bouillir avec un peu de sel sans l'escumer: car ils estiment qu'escumer le pot, c'est

bœuf, noutons orfqu'ils ort maen pou-

a vingt

'un fu-

ec cinq

our lier

n cam-

au So-

ent des

ans ar-

roits &

irt, les

ent pas

ddresse,

tent de

naleine.

afin de

, vient

n Mai-

e mieux

efte c'eft

faits &

atigue;

trente

ces Ba-

de che-

& pen-

du pain

cheval

ême.

s. Le

s se resou-

ietter dehors tout le meilleur suc & la saveur de la viande. L'eau est toute leur boisson, s'ils en rencontrent; car l'eau même leur est fort ra re, & tout le long de l'hiver ils ne boivent que de la neige fondue; ceux d'entr'eux qui sont les plus accommodez, comme les Mirzas, c'est-à-dire. Gentil-hommes, & autres qui ont des jumens, en boivent le lait, qui leur tient lieu de vin & d'eau de vie. Pour la graifse de leurs chevaux ils en assaisonnent du millet & du gruau d'orge & du farazin, car ils ne perdent rien. De la peau des chevaux ils savent tous la maniere d'en faire des brides, des cordelettes, d'en couvrir des selles & d'enfaire des fouers, dont ils chassent leurs chevaux, car ils ne portent point d'esperons. Pour le pourceau ils n'en mangent non plus que les. Juifs. S'ils peuvent rencontrer de la farinc ils. font des galettes sous les cendres, & leur plusordinaire manger est le millet, le grain d'orge & le sarrazin; ces sortes de grains se cultivent chez eux; ils se nourrissent aussi de rys. qu'on leur aporte de dehors; pour des fruits ilsen ont, le miel y est fort commun; ils l'aiment fort, & en font aussi un breuvage, mais sans le botiillir : de façon qu'il cause de furieufor tranchées. Ceux qui habitent les Villes sont plus civils, ils font du pain approchant du notre; ils ont aussi du Breha, qui est composé de miller bouilli; ce breuvage est épais comme lait, & ne laisse pourtant pas d'enivrer: ils boivent aussi de l'eau de vie qu'on leur apporte de Constantinople. Il y a un breuvage: que font les pauvres, qui n'ont pas moien d'achepter du Breha; voici comme ils font. Ils.

meti de l un p cruc en fo affez coup font me f fait l escu tant pelle

le fe man Polo mée y eft mée cinq fa q pays cent que emp te il mar entr te-se cam pays ges,

harc

car.

veur de s'ils en fort ra ent que qui font Mirzas, tres qui qui leur la graifdu milr ils ne t ils faes, des l'en faievaux,

Pour le que les rine ils eur plus d'orge cultide rys ruits ils ils l'ai-

, mais furieu-Villes ochant t coml épais d'enion leur

on leur euvage en d'a-/

met-

metrent dans une barette du lait de vache, de brebis, de chevre, le battent & en tirent un peu de beurre; ils gardent le reste dans des cruches, ce breuvage s'aigrit, c'est pourquoi ils en sont presque tous les jours. La Nation est assez sobre, elle use peu de sel; mais beaucoup des espices, entr'autres du piment. Ils sont encore une autre sorte de breuvage, comme sont ceux de Madagascar. Lors qu'ils ont sait bouillir leur viande avec un peu de sel sans escumer, comme nous avons dit, la chair estant cuite ils en gardent le boiillon; ils appellent cette boisson ou bouillon schourba, & le sont chausser, quand ils en veulent boire.

Le Chan, qui est leur Roi, ayant commandement du grand Seigneur d'entrer dans la Pologne, mettra quelquefois sur pied une Armée de quatre-vingt mille hommes, lors qu'il y est en personne: car autrement leurs Armées ne sont d'ordinaire que de quarante à cinquante mille, lors que ce n'est qu'un Mirsa qui les commande. Leur entrée dans le pays ennemi n'est d'ordinaire qu'au commencement de Janvier & toûjours en hyver, afin que les Marêts & les rivieres ne les puissent empêcher de s'étendre. La montre étant fair te ils font avancer l'Armée: -mais il faut remarquer qu'encore que la Crimée soit comprise entre les paralleles de quarante-six & quarante-sept degrez de hauteur, neantmoins les campagnes desertes qui sont au Nord de leurs pays, sont l'Hyver toutes couvertes de neiges, jusques en Mars: c'est ce qui leur donne hardiesse d'entreprendre une si longue course, car leurs chevaux ne sont point serrez, & la

F 4

Nie-

Neige leur conserve le pied: autrement la dureté de la terre, en tems degelée leur gâteroit la corne. Les plus riches ferrent leurs chevaux avec de la corne de bœuf, & la cousent: aux pieds de leurs chevaux avec du cuir, ou la elouent, mais cela dure peu & se perd facilement. C'est pourquoi ils apprehendent sort un Hyver qui n'est point neigeux, comme aussi les verglas. Pour leurs marches ils ne font que petites journées, d'ordinaire de six lieues de Franec, & reglent si bien leur terns & leurs mesures qu'ils puissent être de retour avant que les glaces foient fondues, prenant leurs routes par des valons qui semblent se bailler la main l'un à l'autre. Ils font cela pour se couvrir & n'étre pas éventez des Cosaques qui sont aux écoutes en divers lieux, pour apprendre leur route, & en donner l'alarme au pays. Le soir quand ils eampent, ils ne font point de feux pour la même raison, & envoyent devant battre l'estrade & tâchent d'attraper quelque Cosaque, afin d'avoir langue de leurs ennemis. Ils cheminent cent Maîtres de front, c'est à diretrois cens chevaux, car chaque Tartare en meine deux en main qui lui servent de relais; leur. front peut bien avoir huit cens à mille pas, & de hauteur ils sont bien de huit cens à mille Chevaux, qui tiendront plus de trois grandes lieues, même quatre de file quand ils sont ainsi pressez: car autrement ils filent une queuë de plus de dix lieues Quatre-vingt mille Tartares font plus de deux cens mille chevaux. Les arbres ne sont pas plus épais dans les bois, que les Chevaux sont pour lors dans la campagne, & celaressemble assez, quand on les voit de loin,

VA ne CO Ai de qu che gui & fe : mo milet & f vir alte lieu ils t disp les o & 1' un c tre i dans avec & n

l'arm te, & les co ou fir dire,

paîtr

mag

ou 8

ent la duà que nunge qui s'éleve sur l'horison , & qui gateroit va croissant à mesure qu'il s'éleve; ce qui doneurs chene de la terreur aux plus hardis, qui n'ont pas accousent: contumé de voir de telles legions ensemble. ir, ou la Ainfi cheminent ces grandes Armées, qui font cilement. des poses d'heure en heure, environ d'un in Hyver quart d'heure de tems pour donner loifir à leursles verchevaux d'uriner, lesquels y sont si bien dressez, qu'ils n'y manquent si-tôt qu'ils sont arrêtez, que pe-& lors les Tartares descendent de dessus, & de Franrs.mefuse mettent aussi à faire de l'eau. Puis ils reque les montent incontinent & poursuivent leur chemin; tout cela se fait au seal coup d'un fisslet, outes par nain l'un & si-tôt qu'îls approchent de la frontiere, enr & n'êviron de trois ou quatre lieues, ils font une x écoualte de deux ou trois jours, toujours en un oute,& lieu choisis où ils pensent être à couvert. Alors nand ils ils font prendre haleine à leur Armée, qu'ils disposent de cette sorte. Ils la divisent en trois, pour la tre l'efles deux tiers sont destinez pour faire un corps, & l'autre tiers ils le divisent encore en deux; osaque, un de ces corps s'avance sur la droite & l'aulls chetre sur la gauche. Ainsi disposez, ils entrent ire trois dans le pais, le corps d'Armée va lentement meine avec les aifies, mais continuellement, ajour. : leur & nuit, sans donner plus d'une heure à repas, &. paître à leurs chevaux, sans faire aucun dommille mage jusqu'à ce qu'ils soient bien entrez 60. randes ou 80. lieues dans le pays. nt ainfi

euë de

Tarta-

s, que

pagne,

e loin,

Lors qu'ils sont sur la retraite, le Corps de l'armée va toujours le même train que le reste, & alors le General détache les aisses, elles courent chacune de leur côté jusques à cinq ou six lieuës loin de leurs Corps. J'oubliois de dire, que chaque aisse qui peut être de huit à

FS

dix

dix mille se divise derechef en dix ou douze troupes, qui peuvent être chacune de 7. à 600. Tartares, qui vont par ci par là dans les villages, les affiégent en faisant quatre corps de garde autour du village, avec de grands feux toute la nuit, de peur qu'aucun paisan ne leur chappe; ruis pillent & brûlent, & tuent tous ceux qui leur font resistance, & prennent ceux: qui se rendent, hommes, semmes, enfans à la mammelle, bestiaux, chevaux, bœufs, vaches, moutons, chevres, &c. Pour les cochons ils les affemblent le soir, les enferment. dans une grange ou autre lieu, puis mettent le feu aux quatre coins, pour l'horreur qu'ils ont de ces animaux. Ces aisles, comme nous avons dit, n'ayant pas ordre d'aller plus loin. que cinq ou six lieues s'en retournent avecleur butin trouver leur Corps qui est facile à à trouver : car ils laissent un grand estrac. d'autant qu'ils cheminent plus de cinq cens chevaux de front; de façon qu'ils n'ont qu'à faivre la trace, & en quatre ou cinq heures ils. rejoignent leur Corps d'armée, où étant arrivez, il sort en même tems deux autres aisles. de pareil nombre que les premiers ; l'une à la droite, l'autre à la gauche, qui vont faire le même ravage que les premieres, puis retournent, & laissent la place à d'autres troupes fraiches, sans que jamais leur Corps soit diminué, faisant toujours les deux tiers de leur armée, qui ne va, comme nons avons dit. qu'au pas, afin d'être toujours en haleine, & prête à combattre l'armée Polonoise. Ils ne retournent jamais par où ils sont entrés, ils s'en. écartent au contraire, & font une espece de rons

ici je A les de

re

fer fer fer for Ior

ma qui tage tou du vec mai Co les : les, restans fenfi pleu car rant.

en m D entre dinai

tares

quel

ou douze: 1. à 600. s les vilcorps de: ands feux n ne leur ient tous: nent ceux: enfans à eufs, var les conferment mettent eur qu'ils ine nous olus loin ent avecfacile à d estrac, ing cens ont qu'à heures ils. étant artres aifles 'une à la t faire le s retourtroupes s soit dis de leur ons dit, leine, & Ils ne re-, ils s'en. spece de

ron:

ronde, afin de pouvoir mieux éviter la rencontre de leurs ennemis: mais quand ils sont
rencontrez des Polonois, ils leur joüent beau
jeu, & les sont retourner plus vite que le pas.
Au reste après avoir bien couru, rodé & sait
les courses, ils rentrent dans les campagnes
desertes de la frontiere, qui ont trente à quarante lieues d'étendue, & se voyant en lieu de
seureté sont une grande alte, reprenent leurs
esprits, & se remettent en ordre, principalement lorsqu'ils ont été poursuivis par les Polonois.

Dans le tems de cette alte, qui est d'une semaine, ils mettent ensemble tout le buting qui confiste en bestiaux & en esclaves, & partagent le tout entr'eux. Les plus durs seroient touchez de voir en ce tems-là la separation d'un mari d'avec sa femme, d'une mere d'avec sa fille, sans esperance de se pouvoir jamais revoir: car les uns sont destinez pour Constantinople, les autres pour la Crimée, & les autres pour la Natolie. Bs violent les filles, forcent les femmes en presence de leurs peres & de leurs maris, circoncisent leurs entans devant eux. Enfin le cœur des plus insensibles frémiroit d'entendre les chants, les pleurs & les gemissemens de ces mal-heureux: car cette Nation chante & hurle en pleur rant. Voilà en peu de mots comme les Tartares font des levées & des rafles de peuples quelquesois de plus de cinquante mille ames, en moins de deux semaines...

Disons maintenant comment les Tartares entrent l'êté dans la Pologne. Ils ne sont d'ordinaire que dix à vingt mille hommes, d'autant?

F 6

que

que s'ils étoient en plus grand nombre ils fe-

Quand ils se voyent à vingt ou trente lieue de la frontiere, ils divisent leur Armée en dix ou douze trouppes, chaque trouppe peut être de mille chevaux. Ils envoyent la moitié de leurs trouppes, qui sont cinq ou six bandes, à la droite, éloignées les unes des autres d'une lieue & demie, & de même en font ils de l'autre moitié de trouppes qui tiennent la gauche à pareille distance, faisant ainsi un front de dix à douze lieues, avec des coureurs qui vont devant de plus d'une lieue pour prendre langue & mieux dresser leur route. Tartares entrant avec cet, ordre-dans, la frontiere, courent entre deux fleuves, & vont toûjours par le plus haut pays au dessus des sources des rivieres, & par ce moyen ne trouvent point d'obstacles dans leurs courses. pillent & ravagent comme les premiers, mais ils n'entrent point dans le pays plus de six à dix lieues, n'y demeurent que deux jours, & s'en retournent chacun en son quartier. Ces Tartares là sont libres, & ne reconnoissent ni le Chan nile Turc. Ils font leurs demeures dans Budais, qui est une plaîne entre la bouche du Nieper & celle du Danube, où de mon tems ils étoient bien vingt mille refugiez, ou banis. Ces Peuples sont plus vaillans que ceux de Crimée, & plus aguerris, étant tous les jours dans les occasions. Els font auffi mieux montez que les autres. Dans ces plaines qui sont comprises entre le Budziak & l'Ucraine, il y ·a ordinairement huit à dix mille Tartares, separez en troupes de mille chacune, éloignées

fes che un por gne en mi Ch eu & mo nel à l; COL res te:

fur bor a to plu vin & l qua

Laq

for

gag nou voide

te, de l fe c nte lieues rée en dir peut être moitié de x bandes. utres d'uont ils de nt la gauun from coureurs our prenute. Ces la fron-& vont lessus des n netrouirfes. Ils s , mais ils fix à dix s, & s'en Ces Tarsent ni le sures dans onche du mon tems ou banis. e ceux de les jours eux mons qui sont aine, il y rtares, leéloignées

les

bre ils fe-

ses unes des autres de dix à douze lieues pour chercher leur fortune, & ne se point nuire les unes aux autres. Il est difficile de les éviter pour le peril qu'il y a à traverser ces campagnes. Les Cosaques les voulant passer, vont en Tabor, c'est à dire, qu'ils cheminent au milieu de leurs Chariots, mettant huit ou dix Chariots de front, & autant sur le derriere & eux au milieu, avec des fuzils & demi-picques & des faulx enmanchées de long, les mieux montez autour de leurs Taborts, avec sentinelles-avancées d'un quart de lieuë, à la tête, à la queue, & aussi sur chaque aisse pour découvrir de plus loin. S'ils voient les Tartares ils donnent fignal, alors le Tabort s'arrete: Si les Tartares sont découverts, les Cosaques les battent: mais aussi si les Cosaques sont découverts les premiers, les Tartares les furprenant, les attaquent, dans leurs taborts. Enfin celui qui découvre le premier a toujours l'avantage. Le les ai rencontrez plusieurs fois : cinq cens Tarrares nous vinrent charger en queue dans nôtre Tabort, & bien que je ne fusseaccompagn que de cinquante à soixante Cosaques, ils ne nous peurent rien faire, & aussi nous ne peûmes rien gagner sur eux, car ils n'approchoient pas de nous à la portée de nos armes: mais après avoir fait plusieurs feintes de nous attaquer, & de nous envoyer des nuées de fleches sur la téte, car ils tirent par arcade, & bien le double de la portée de nos armes, ils se retirerent & se cacherent, afin de surprendre quelqu'autre troupe.

Ces campagnes sont couvertes d'herbes &pail-

paisses de deux pieds de hauteur, pour empecher que l'on ne les puisse reconnoître à l'étrac. ou piste qu'ils laisseroient, s'ils cheminoient encorps: ils se divisent en petites troupes de dix chevaux; & marchent au grand trot; tellement que l'herbe qu'ils ont foulée se releve du jour à l'autre. Ils se rendent ainsi au rendez-vous. Si'les Polituris ou Cosaques les découvrent ils monteu eval, les Tartares ne les attendent gueres s'ils ne sont de beaucoup plus forts, & lors même qu'ils le sont,... ils ne les attendent point de pied ferme. Ils s'esparpilleront comme mouches c'est à qui fuira de son côté, & ils tireront en retraitte avec l'arc, à bride abbatuë, si adroitement qu'ils ne manqueront point de soixante à cent pas d'attrapper leur homme. Les Polonois ne les peuvent poursuivre, car leurs chevaux ne sont pas de si longue hateine que les leurs: Les Tartares se rassemblent de nouveau à un quart de lieuë de là, & recommencent à faire leur décharge de front sur les Polonois; & puis quand on les enfonce, ils s'esparpillent de nouveau & tirent toujours en retraitte fur la gauche, car fur la droite ils ne le peuvent, & ainsi fatiguent tant les Polonois qu'ils les contraignent de se retirer. Lors que l'Armée veut passer le Boristene, qui est la plus grande riviere de ce pays; ils cherchent des lieux ou les rives soient acceffibles de part & d'autre, cependant chacun d'eux fait provision de jong ou roseaux, & en fait des petits fagots longs chacuns de trois & gros de dix à douze pouces. éloignez l'un de l'autre d'un pied avec trois bâtons mis de travers au dessus bien liez, & audel

aeffo qu'ils Puis fon f fa fel lié & fouet fe fo tient l'autr cer fo toujo & la ment avec : rivier vage, tre, i de fo tems

> daire le main d oppolé

car ils

de la

r empe-

à l'étrac

oient en-

ipes de

ot; tel-

se rele-

au ren-

ques les

Tarta-

font de:

le font...

ne. Ils

st à qui

tte avec

u'ils ne

as d'at-

es peu-

ne font:

es Tar-

uart de

eur dé-

s quand

iveau & ie, car

nt de se

e Borif-

ce pays;
ient acchacun
de trois
eloicois bâdes

fessous un de coin en coin aussi bier lié, qu'ils attachent à la queuë de leurs chevaux. Puis le Tartare met la selle de son cheval sur son flottant, se dépouille, met ses hardes sur sa selle, arc, stêches & sabre, le tout bien lié & attaché ensemble, puis tout nud, un fouet en sa main il entre dans la riviere, chafse son cheval la bride sur le col, laquelle il tient toutesfois tantôt d'une main, & tantôt de l'autre avec le crin du col, & ainsi faisant avancer son cheval il l'oblige de nager, & nageaussi toujours d'une main, & de l'autre tient le crin. & la bride qu'il ne lâche jamais. Voilà comment il conduit son cheval, le faisant avancer avec son fouet, tant qu'il ait passé & traversé la riviere. Quand son cheval prend pied à l'autre rivage, & qu'il n'à plus d'eau que jusqu'au ventre, il l'arrête & dérache son flottant de la queue de son cheval qu'il porte à terre, & à même. tems qu'un passe, tous les autres passent aussi ear ils font bien un front de demi-lieuë le long de la rivière. Tout le bétail passe de même.

Le Gentilhomme Polonois dit; qu'il leur a veu condaire leurs chevaux dans ces rencontres, en leur jottant de la main de l'eau aux yeux. Et les faisant ainsi tourner du côté opposé.



## RELATION

## COLCHIDE

## MINGRELLIE.

PAR LE

P. ARCHANGE LAMBERTI, Missionnaire de la Congrégation de la Propagation de la Foi.

Le pais que les Anciens ont appellé Colchide est nommé Odisci par ceux qui l'habitent maintenant, & Mingrellie par les autres. La Mingrellie au Levant est bornée par le Royaume d'Imirete, autrement Basaciaciuch, & au Nord par les Abcasses. La riviere du Phase, que ceux du pays appellent Rione, les sépare du pays d'Imirete, & de Guriel, & le sleuve Coddors, que je croi être le Corax des Anciens,









ciens elle ( Mont tentr

ples fonde Sicilio fubju Palus tiens la Cillin comme fonges des fo

fa race Georg usurpa Erista de Ge le de s tres Es sideré Colchi

Rois d le pays le Pon rom, d

\* Desi

ciens, les separe des Abcasses; Av Ponant elle a pour bornes le Pont Euxin, & le Mont Caucase entre le Levant & le Septentrion.

Ammian Marcellin croit que ces Peuples tirent leur origine des Egyptiens, fondé peut être sur le rapport de Diodore Sicilien, qui dit, que le Roi Sesostris ayant subjugé la Scytie, laissa sur les bords du Palus Mœotides une Colonie d'Egyptiens, qui observoient encore de son tems la Circoncision. & semoient beaucoup de lin comme les Egyptiens. Pour moi j'y ajoûterai cette convenance, qu'ils sont comme eux attachez à l'interpretation des songes, tout leur entretien du matin étant des songes qu'ils ont eu en la nuit.

Le Chesilpes ou Roi Dadian est le plus puissant des Princes de cesquartiers. Chesilpes signifie Roi, Dadian est le nom de sa race. Elle ne vient point des Rois de Georgie, mais d'un de leurs Ministres, qui usurpa la partie de cet Etat dont il étoir Eristave ou Gouverneur. Les anciens Rois de Georgie faisoient residence dans la Ville de Cottatis, & gouvernoient leurs autres Etats par ces Eristaves. Le plus consideré de tous étoit l'Eristave d'Odisci ou Colchide, nommé Dadian. Un de ces Rois de Georgie, qui tenoient alors tout le pays qui est entre la mer Caspiene, & le Pont Euxin jusques à Tauris & Erzerom, & du côté du Nord jusques à Caffas

<sup>\*</sup> Des Princes qu' regneur maintenant dans la Golchide

138 E D A T I O NO

divisa ses Etats entre plusieurs ensans qu'if avoit, ne retenant pour lui que les Provinces de Basciaciuch, d'Odisci, de Samsche & de Guriel : lesquelles it laissa même gou-

verner à ses Eristaves

Le Turc d'un côté profitant de sa foiblesse, lui prit la Ville de Tessis à huit journées de Erzerum, le Persan lui envahit Tauris & toute cette partie de son Royaume, qui est entre Tauris & Gagveti. Cet Etat étant écorné de la sorte, les Eristaves, ou Gouverneurs des autres Provinces, se trouverent quasi aussi puissans que lui, & ne songerent plus qu'aux occasions de se rendre Mastres absolus de la partie de l'Etat, dont ils étoient les Gouverneurs. Un jour que tous ses Gouverneurs étoient à sa table, l'Echanson prefenta à boire au Roi sur la fin du dîné, & aux autres grands du pays ensuite, selon la coûtume, qui veut aussi que tous ceux auquels l'Echanson en presente, lui fassent après quelque regale selon leur condition. Après le Roi, on presenta le verre à Dadian, lequel, avant que de faire isonpresent, demanda à Artabeg, un de ceux qui étoient auprès de lui & qui paffoit pour le plus magnifique & le plus liberal de cette Cour, quel present il avoit resolu de faire à cet Echanson. Artabeg lui dit qu'il lui donneroit cent écus d'or, & Dadian regla son present là-dessus. On presente ensuitte le verre à Artabeg, qui promit à cet Officier, non pas cent écus, mais mille Dadian s'en offence & sans avoir égardau respect

fui po tir Ro l'ir auf que Cei me le t ren

re

Dat ce, 2VO Art tres Dad qu'il Gou

fit !

tế qu tabe qu'il tent les p étoie point

ceux le citi bligé Etat comp

ont f

allian

de sa foiis à huit lui envae son Ro-Gagveti. e, les Etres Proli puissans u'aux ocolus de la les Gou-Gouverinfon predîné, & ite, selon tous ceux lui fassent ondition. rre à Dafaire fon n de ceux foit pour ral de cetresolu de it qu'il luidian regla te ensuitmit à cet ais mille. égardau resped

DE DA MINGREDUIE.

respect qu'il devoit à son Prince, se jette fur Artabeg & lui coupe la barbe avec sonpoignard. Artabeg ne pût pas s'en ressentir par le respect qu'il portoit au Roi, & le Roi même n'osa pas entreprendre de punir l'insolence de Dadian, qui étoit presque aussi puissant que lui dans ses Etats. Mais quelque tems après Dadian ayant suivi un Cerf jusques sur les terres du Gouvernement d'Artabeg, les gens d'Artabeg, qui le trouverent separé de la troupe, le prirent & le menerent à leur maître, qui le fit mettre dans un cachot. On crut que Dadian étoir tombé dans quelque précipice, & on le pleura comme mort. Après avoir été quelque tems dans cette prison, Artabeg le vint trouver, & da is les autres conversations qu'ils eurent ensemble, Dadian lui fait confidence de la pensée qu'il avoit euë de se rendre maître de son Gouvernement, & lui representa la facilitế qu'il auroit à faire la même chose. Artabeg lui fait la même confidence, lui die qu'il avoit eu le même dessein. Ils concertent ensemble les moyens d'y réussir, & les peuples de leurs Gouvernemens, qui étoient accoûtumez à leur obéir, n'eurent point de peine à reconnoître pour Rois, ceux qui en avoient déja la puissance, sous le titre d'Eristaves. Le Roi même sut obligé, pour ne pas hazarder le reste de son Etat, de recevoir ses ministres pour ses compagnons, jusques-là que ses successeurs ont fait des alliances avec eux: mais ces alliances n'ont pas empêché depuis, qu'ils n'ayen

740 R E L A T 1 6 N

N'ayent fait souvent la guerre au Roi d'Imireze.

Le Prince qui regneaujourd'hui dans la Mingrellie, se nomme Levan Dadian, & est le cinquiême Roi de sa race & Fils de ce Prince Munuacchiar, qui étant un jour à la Chasse heurta si rudement contre un Cavalier, que son cheval s'étant renversé. il'y perdit la vie. Le Prince d'aujourd'hui étoit alors fort jeune & un de ses Oncles du côté de son Pere, nommé George Lipardian, gouverna durant son bas age. Il épousa depuis la fille d'un Prince des Abcasses de la famille de Sciarapsia, fort aimée de ces Peuples. Lipardian, quoi que fort âgé, se maria aussi & prit une jeune Dame nommée Dareggian de la Maison de Ciladze. Cette Princesse prenoit plus de plaifir à la conversation de Dadian qui étoit de son âge, qu'en celle de Lipardian ion mari, & pendant que Dadian ne songeoit qu'à se satisfaire dans la passion qu'il avoit pour elle; son premier Ministre ou Visir nommé Paponia s'infinua dans l'esprit de la Reine avec un si grand éclat dans tout le pays, que Dadian la repudia, conformément aux loix de l'Eglise Grecque, & lui ayant fait couper le nez, la ramena à la tête d'une Armée jusques sur les terres de son Pere. Pour son Ministre il se contenta de le tenir en prison & dele mettre entre les mains du Prince de Guriel son Cousin. Dadian plus amoureux que jamais de la femme de son Oncle, l'enleva de la maison, & la fit reconnoître

de · Per on illa dia fem bill plei du que forc emp me en r re, gear de ( trait le P gué: tre ( Jose conj ן מט Dad balle a jat un c ce d né, fût é quar

le fe

mille

Frer

wi dans la dian, & eff Fils de ce un jour à tre un Carenversé. iourd'hwi es Oncles eorge Lias age. H e des Ab-, fort aiquoi que une jeune Maison de it plus de ian qui é-Lipardian adian ne la passion er Minilfinua dans and éclas a repudia, ise Greciez, larasques sur Ministre n & dele ce de Guamoureux ncle, l'enconnoître de

Roi d'I-

de tous ses sujets pour Dalboda ou Reine. Pendant que dans le Palais de Dadian on celebroit, avec toutes sortes de réjouissances, ces noces incestueuses, Lipardian fit faire chez lui les funerailles de fa femme, comme si elle fut morte: il s'habilla de detiil avec toute sa Cour, & la pleura quarante jours, selon la coûtume du pays. Chacun prend parti dans cette querelle, & Lipardian se trouva suivi de forces très - considerables: mais ayant été empoisonné dans ces preparatifs, sa femme demeura Reine, & le pais auroit été en repos, si ce Visir que je viens de dire, pour se mettre à couvert de la vengeance de Dadian, n'eut porté le Prince de Guriel à lui faire la guerre, & n'eût traitté une ligue entre lui, les Abcasses & le Prince de Basciaciuck. Le dessein des ligués étoit de faire mourir Dadian & de mettre en sa place un de ses Freres nommé. Joseph. On pratiqua, pour executer la conjuration, un de ces Abcas, qui donna un jour un coup de lance par derriere à Dadian loriqu'il étoit appujé contre une ballustrade. L'assassin s'enfuit, & l'on n'en a jamais entendu parler depuis. On arrêta un des Officiers qui étoit derriere le Prince dans le tems que le coup lui fur donné, il confessa la conjuration. Le Visir fût étranglé, son corps divisé en plusieurs quartiers, fut mis dans un canon chargé, & le feu y ayant été mis, il fut ainsibrité en mille pieces. Il fit crever les yeux à son Frere, que les Conjurés vouloient mettre

en sa place. & ne lui laissa qu'autant de revenu qu'il en falloit pour survivre à son malheur & à son crime. Il prit prisonnier le Prince de Gu iel, lui fit crever les yeux, lui ôta sa femme, & son fils, & donna ses Etats au Patriarche son Oncle, nommé Malachia. Le Prince de Guriel fut ainsi puni non seulement de ce crime, mais aussi de la sceleratesse avec laquelle il avoit fait mourir son propre pere. La tradition du pays veut que Dadian ait fait aussi mourir ence tems là les enfans qu'il avoit eu de sa premiere femme, porté à cela par le conseil de la nouvelle Reine, qui vouloit mettre les fiens en leur place. Dadian fit après cela la guerre aux Abcasses, qui durant le tems de ces troubles avoient fait des courses dans fon pays pour vanger l'affront fait à sa premiere femme fille de leur Prince. Il subjuga ces peuples, & comme il ne pouvoit tirer d'eux aucun tribut d'or ni d'argent, il se contenta d'une certaine quantité de chiens de chasse & de faucons, qui est ce qu'il y a de plus rare dans leur pays. Dadian étant venu ainsi à bout de la guerre civile, tourna toutes ses pensées à se rendre maître d'Imirete, dont se Prince a été autrefois ton Souverain. Il lui fait la guerre, & quoiqu'il n'ait pas encorepu s'en rendre entierement maître, à cause que ce Prince a une retraite asseurée dans le Château de Cottatis, qu'il n'a pas pû forcer jusques à cette heure, il a neanmoins tellement ruiné ses Etats qu'il sera toujours plus puissant que lui. Le

gra dan plu ·éloi aug qui affa reft fecr rant le p w fa dans ne fo - Mui au F vint ponc jama but tre a de le le pl il re nopl de se duite de g auxp

\* (

les g

fait

. pour

'autant de

ivre à fon

it prison-

crever les

Is, & don-

cle, nom-

el fut ainfi

mais aulli

avoit fait

on du pays

urir ence

de sa pre-

le confeil

oir mettre

après cela

nt le tems

s courses

ont fait à

r Prince.

me il ne

t d'or ni

certaine

faucons.

dans leur

bout de

es penfées

at le Prin-

Il lui fait

encorepû

urée dans

a pas pa

a nean-

qu'il sera

à cause

Le Prince qui regne maintenant a de grandes qualitez, \* & s'il avoit été nourri dans un pays plus civil il auroit été un des plus grands Princes de son siecle. Il est fort éloigné de toutes les debauches de bouche auquelles ceux de son pays sont fort sujets, quitte même souvent le manger pour ses affaires & pour la chasse, infatigable au reste dans les occasions de la guerre, prompt, secret, brave, aimant ses sujets, les secourant en toutes leurs necessitez. L'on ne parle plus dans ses Etats des violences qu'on y faisoit autresois, & tout le monde y vit dans une grande quietude; il se gouverne fort fagement avec les Turcs, & Sultan Murat, au tems de la guerre qu'il faisoit au Perlan lui ayant envoyé dire qu'il le vint trouver au fiege de Keravan, il répondit que lui ni ses Ancêtres ne s'étoient jamais engagez à le suivre, & que le tribut qu'il lui payoit étoit volontaire. L'autre addresse dont il se sertauprès d'eux est de leur faire croire que la Mingrellie est le plus mauvais pays du monde. Quand il reçoit des Ambassadeurs de Constantinople, il envoye des gens sur la frontiere de ses Etats qui se chargent de leur conduite, & les font passer par des rochers, de grands bois, de mauvais chemins, & aux passages des rivieres choisissent toujours les gués les plus mauvais. La nuit on les fait loger dans de pauvres cabanes, où pour tout regal ils n'ont qu'un peu de paille

<sup>\*</sup> Qualitez du Prince qui y-regne maintenant.

le & de fromage. Quand ces Ambaffadeurs sont conduits à son audiance, it les reçoit au pied de quelque arbre, assis sur un vieux tapis; mal habillé, accompagné d'un grand cortége, mais de gens tous mal vétus. Au fortir de l'audiance on loge d'Ambassadeur dans une mauvaise maison, où à peine il peutêtre à couvert, & on le traite si mal que lorsqu'il est à Constantinople, il parle de ce pays comme du plus · disgracié pays du monde. Il fit crever les yeux, il n'y a pas long-tems, à un de ses Ministres, qui machinoit de faire soulever ses sujets. Il a attiré dans ses Etats des Juiss & des Armeniens, & par leur voyele commerce. La monnoye y a maintenant cours; il tire beaucoup de profit de celle qu'il y fait battre: il fait venir des Artisans de tous côtez, & pour les y arrêter il les marie & leur donne quelque établissement. Il fait aussi tous les jours de grands dons aux Eglises & aux Ecclesiastiques, & il n'y manque que de bons Architectes pour bâtir de grandes Eglises; car de lui-même il y seroit fort porté.

\* Les Mingrelliens sont divisez en Seigneurs Gentilhommes, Saccurs ou riches personnes, & gens du peuple, qu'ils nomment Moinali. Les Gentilhommes qui ont quelque titre s'appellent Ginasca, les autres Ginandi. Il n'y a que les Ginasca qui puissent avoir des Gentilhommes à leur service. Les Gentilhommes ordinaires ou Ginan-

\* Divers états de couz du pays.

Gin mail que vent ne p quel né d **Icau** che ou S le Pi Les leur dans leurs du po vent leurs CC6 CC qui de quant les pi conno millet Outre gers c & les tes les lis for mort e est éte vent q

fonne, fiter; fistent

Tom

Ambaffaance, it les e, affis fur compagné is tous mal e on loge ife maison, t, & onle Constantine du plus crever les un de ses re foulever Etats des eur vove le maintenant fit de celle es Artisans rêter il les blissement. rands dons ques, & il tectes pour e lui-même

fez en Seis ou riches
qu'ils nomnes qui ont
ca, le auGinasca qui
s à leur serdinaires ou
Ginan-

Ginandi se servent des Saccurs & des Moimili: il n'y a point de Noblesse considerée que celle-là: le Prince même prend souvent alliance dans leur maison. Personne ne peut s'avancer au de-là du rang dans lequel la fortune l'a fait naître: celui quiest né dans la derniere classe du peuple n'en scauroit sorrir quand il seroit le plus riche homme de tout le pays. Les Ginasca ou Seigneurs ont les même Officiers que le Prince, mais non pas en pareil nombre. Les Saccurs servent les Gentil-hommes, leur font la cour, les suivent à cheval dans leurs voyages & à la guerre, & dans leurs autres besoins: Enfin les derniers du peuple leur portent du bois, les suivent à pied & portent leurs hardes fur leurs épaules lorsqu'ils voyagent. Outre ces courvées ils les doivent encore traiter, qui deux, qui trois fois l'année selon la quantité des terres qu'ils tiennent de lui : les plus riches doivent une vache de reconnoissance avec une charette chargée de millet, de pain, de vin, & de volaitle. Outre cela ils doivent loger tous les étrangers que les Gentilhommes leur envoient, & les recevoir eux-mêmes chez eux toutes les fois que l'envie les prend d'y allerlls sont Juges souverains de la vie & de la mort de leurs sujets. Quand une famille est éteinte, ils heritent de ses biens, & souvent quand elle est reduite à une seule personne, ils la vendent au Ture pour en profiter; ainsi leurs plus grandes richesses consistent à avoir beaucoup de Vasseaux, c'est Tome VII. far

fur ce pied-là qu'on juge de leur puissance, & ceux-là sont estimez les plus riches de tous, qui ont beaucoup de Vasseaux qui leur soumissent tous les jours tout ce qui est necessaire pour l'entretien de leur mrison.

Pri

lefq

il el

dans

tous

un p

avoi

bres

ne p

ils d

dista

feu 1

le qu

pré,

les é

qui s

garde

que l

Le p

re; c

dellou

té gât

miere

tour c

mailo

Chape

point

plus le

d'avar.

bitatio

y trou

vie de

\* C

\* Habi

\* Leurs maisons ordinaires ne sont point divisées par appartemens; elles confistent en une grande Sale, dans laquelle maîtres, valets, hommes & femmes vivent enfemble sans être separez l'un de l'autre. Il y a toujours du feu I hyver au milieu de la Sale, & la muraille étant de bois & le toit de pailte, il n'y a personne qui se puisse asseurer que sa maison doive durer tout un jour, le seu les reduit quelquesois en cendre en un moment, ou le vent les découvre. Ces Sales sont enfumées & obscures. car elles n'ont point d'autre jour que celui qu'elles tirent de la portei. Ils ont les plus beaux païsages du monde, & quittent fans regret ces maifons, d'une architecture si facile, toutes les fois qu'ils venlent changer de poste. L'hiver ils se mettent dans les bois, qui les couvrent du vent, & où ils ont le plaisir de la chasse. L'Eté ils cherchent leurs demeures fur les collines: & dans les moyennes faifons ils choisssent des lieux où ils puissent jou'ir des plaisers de l'une & de l'autre des deux saiions; mais ils s'éloignent toujours des bords de la mer à cause du mauvais air de ces lieux, & de la crainte des Pirates. Le Prin-

Maisons, Batimens,

ur puissanplus riches asseaux qui out ce qui e leur mri-

font point confistent le maîtres. ent ensematre. Il v ilieu de la is & le toit i se puisse er tout un ois en cenles découk obscures, ir que ce-Ils ont les & Quit-'une archiqu'ils veuils le metuvrent du la chasse. ares fur les faifons ils it jouir des s deux fais des bords air de ces rates. Le

Prin-

Prince a plus de cinquante Palais, entre lesquels celui de Zugdidi est le plus beau; il est bâti d'une fort belle pierre, les dedans en sont ornez à la Persanne. Ils ont tous ordinairement devant leurs maifons un pré fermé d'un fossé & d'une haye ; pour avoir de l'ombre ils y plantent des arbres, dont les branches font la figure d'une pomme de pin. A l'entour de ce pré, ils dressent des chaumieres avec quelque distance l'une de l'autre, de peur que le feu ne les brûle toutes en même tems. Celle qui est la plus proche de l'entrée du pré, se nomme Ochos, où ils reçoivent les étrangers. Après suivent les autres, qui sont destinées ou pour celliers, ou pour garderobbes; & celles - là sont plus fortes que les autres, & faites en forme de tour. Le premier planché est élevé de terre; car autrement on pourroit creuser au dessous des murailles, outre que l'humidité gâteroit les meubles. Toutes ces chaugmieres étant disposées de la sorte à l'entour de la haye qui ferme le pré, dans les maisons des Gentilshommes, l'on bâtit une Chapelle au milieu du pré, pour n'être point obligé d'aller chercher la Messe plus loin. On ne sçauroit croire combien d'avantage ils tirent de cette maniere d'habitations ainfi éloignées les unes des autres, y trouvant en même tems la liberté de la vie de la campagne, & les plaisirs de la ville.

\* Ce peuple, est si pauvre qu'il est re-G 2 duit

<sup>\*</sup> Habit.

tes c

nect

qu'i

ils p

**Oten** 

l'aya

le,

cette

lage

poin

ehe :

au fli

la via

que e

la pâ

te ca

vant

rante

qu'il les gr

des p

le, a

toute la do

comn garde

mille

bout

& en

plus millet

penda

Diece:

duit à un lambeau de drap de laine, qui leur descend depuis la ceinture jusques sur le genouil: les personnes de condition s'habillent d'étoffes étrangeres, mais à leur ceinture de cuir qu'ils portent couverte de plaques d'argent, ils attachent, outre l'épée, toutes les choies qui peuvent être necessaires dans un voyage, un couteau, la pietre pour l'éguiler, une éguillette de cuir, large de trois doigts & longue de demie aune, un fusil pour allumer du feu, une petite bourle pleine de sel, une autre pleine de poivre & d'autres épices, une alaîne, du fil, une aiguille, & juiqu'à une petite bougie de cire. Leurs chemises sont travaillées avec de l'or à l'endroit du col, & par en bas: & afin que l'on voye ce travail, ils la tirent hors de leurs chausses, & la veste qu'ils portent dessus est plus courte que la chemile. Pendant les grands froids ils mettent une espece de justaucorps doubté de fourrures, leurs bonnets sont en pointe: ils trouvoient l'ulage de nos chapeaux fort commode, mais comme il n'y avoit personne dans le pais qui les pût imiter, ils en firent avec de l'osier couvert de toile cirée; d'autres les faisoient de drap avec un carron dedans. Il y en eût même qui en firent de menuiterie, mais tous mettoient ces chapeaux fur leurs bonnets, & ne s'en servoient qu'en tems de pluye, ou contre l'ardeur du Soleil.

\* La pauvreté du pays plûtôt que leur vertu

<sup>\*</sup> Leur nourriture.

O N laine, qui jusques sur dition s'hanais à leur couverte de , outre l'éeuvent être n couteau. guillette de longue de mer du feu. , une autre pices, une & juiqu'à eurs chemià l'endroit n que l'on ors de leurs ent dessus est Pendant les espece de , leurs bonnent l'ulage mais comle pais qui e de l'osier res les faidedans. Il menuilerie, ux fur leurs qu'en tems lu Soleil.

de Soien. de que leur verti

vertu & leur abstinence, a banni toutes fortes de luxes de leurs festins, mais cela n'emnêche pas qu'ils ne fassent excez du peur qu'ils ont: pour regal les jours de Fêtes, ils pillent du milliet dans un mortier, en dient l'écorce, le lavent, le cuisent, & l'ayant reduit en confistance de pâte molle, le servent sur une pelle à leur conviez; cette pâte leur tientlieu de pain, dont l'usage est rare parmi eux. Ils ne se servene point de sieges si l'on sert une planche de bois ou table devant eux, elle fait auffi le service de plat, car on jette deffus la viande, & quand ils ont à servir quelque chose de liquide, ils font un trou dans la pâte du millet, & le mettent dans cette cavité. Au lieu de table on étend devant le Prince un cuir quia trente ou quarante palmes de long, fi gras & si sale qu'il degoûte ceux qui le voyent. Danss les grands repas l'on fait rotir des bœufs. des porcs & des moutons entiers, ils les servent sur des civieres. Pour la volaille, après qu'elle est cuitte, ils la portent toute embrochée à l'entrée du lieu où on la doit manger, & disposent ces broches comme le seroient les armes d'un corps de garde; on sert premierement le gomo ou millet, celui qui en a le foin court d'un bout de la table à l'autre avec une pelle, & en fert à chacun. Ils donnent après aux plus honnêtes, de la pâte de gomo ou millet plus fine, avec une petite palette, pendant que le Cuisinier met le roti en pieces. On sert toujours à la personne la G 3

bo

vai

ter

ou

au

s'a

fon

do

me

M

foi

s'a

que

née

JOU

les

& (

pas

ore.

nea

pto

tem

Par

per

leu:

à re

nu.

cell

Sac

ce"

bou

terr

les fi ε

que

plus confiderable lépaule. Pour faire leur brindes lorsque l'Echanson leur presente la tasse, ils le prient de la presenter à celui auquel ils les font, qui l'approche de les levres, en goûte un peu, & après avoir nettoyé l'endroit où il a porté la levre, la renvoye à celui qui lui a faitle brinde, qui la boit tout entiere. Ils ont en grande estime ceux qui boivent beaucoup fans s'enyvrer. Ils avoient dans le pays un homme si renommé parcette vertu, que Sephi Roi de Perfe le demanda au Prince Dadian. Il fut en Perse, & s'étant éprouvé plusieurs sois avec les plus braves du pais, il en remporta toujours la victoire & le prix de ces combats. Le Roi même voulut un jour mesurer ses sorces avec lui, & beut, disent-ils, avec tel excez qu'il en mourut. Scedan Cilazé ce fameux beuveur, resourna en grand triomphe & fort riche en ion pais.

\* Tous les Mingrelliens s'appliquent à l'agriculture, avec d'autant plus de raison qu'on ne leur apporte point de grain d'ailleurs: la plus grande fatigue après que le grain est semé, est de le sersoiter, pour empêcher que l'herbe ne l'étousse; elle y croît en abondance à cause de l'humidité du païs. Toute la campagne est pleine dans ce tems-là de gens qui travaillent, la fatigue en est grande à cause de la chaleur, mais ils la rendent moins fâcheuse par la bon-

<sup>\*</sup> Agriculture.

r faire leur ur presente rà celui aude ses levres, oir nettoyé la renvoye qui la boir estimeceux vvrer. Ils fi renom. Roi de Pern. Il fut en eurs fois a. en remprix de ces ut un jour · & beut, en mourut. veur, rert riche en

O N

ppliquent à se raison grain d'ailprès que le pier, pour fie; elle y l'humidité est pleine vaillent, la la chaleur, tuse par la bon-

bonne chere qu'ils font à ces gens de travail & par de certaines chanfons qu'ils chantent & qui les tiennent de belle humeur, ontre que l'air de ces chansons est accomodé autravail: & comme dans la danse les pas s'accordent à la cadance, auffi dans ces chanfons les airs s'accommodent aux conps qu'ils donnent. Dans une troupe de quarante hommes l'on en choisit deux qui battent cette Musique rustique, & afin que les battuës soient plus courtes, & qu'ainsi le travail s'avance davantage, ces maîtres de Musique ont double pitance. Le travail de la journée étant fini, ils marchent en files, toujours chantant, vers la mailon de celui qui les employe, où on leur fait un grand repas, & on ieur donne du vin: mais afin de n'en pas manquer en ce tems. là, ils confacrent au tems de la vendange quelque tonneau de leur meilleur vin à S. George, lui prometrant de n'y point toucher qu'au tems de la Fête de Saint Pierre & de Saint Paul, qui est le tems de ce travail. Alors personne n'oseroit y toucher, leurs Prêtres leur ayant fait croire qu'il y va de la vie à rompre ce serment. Le jour étant venu, ils menent un de leur Prêtre dans leur cellier, lequel étant vêtu de ses habits Sacerdotaux, recite quelques Oraisons sur ce vin, perce le tonneau & en envoyeure bouteille à l'Eglise de Saint George. La terre, comme j'ai dit, étant fort humide. les pluyes féroient souvent verser les bleds si elle étoit en labour, ainsi ils sement quelquefois fur la terre ainsi trempée sans G 4

la labourer, ce qui leur reussir. Entr'autres herbages ils ont beaucoup de choux, Pen ai veu dont le tronc pesoit bien dix livres, ils les gardent pour le Carême, ils leur font bouilfir un bouilfon, puis ils les mettent avec du sel dans un muid où il y a eu du vin, ils y ajoûtent des herbes de bonne odeur, jettent de l'eau dessus, qui en moins d'un mois devient aussi forte que du vinaigre. Les pauvres gens n'ont point de nourriture plus ordinaire

11

lui

tou

pen

tem

mai

che finie

pleu

ceux tent

la ce chœ

repe

tems qu'à

leur trifte

le po

tes N

plus

profi

ils m

main

la M

on d

elefia

grand dans

ce à

met

fous épée

des au

Princ

que celle-la.

\* Comme ces peuples passent toute leur vie à la campagne, aussi n'ont-ils point d'exercice plus ordinaire que la chasse, tout le monde prend ce plaisir: & c'est un proverbe dans le pays, que la felicité des hommes confiste à avoir un cheval, un bon chien & un excellent faucon. lieu de tournois le Prince fait des chasses solemnelles, où tous les Grands du pais sont invitez, mais celle que Dadian aime le plus, se fait au tems du rut des Cerfs. Ils entrent alors dans le plus fort des bois au lieu où ils les entendent, & les tirent à coups de fleches. Dans le tems que Dadian portoit le deuil de sa femme, & que la bien-seance l'empêchoit de prendre ce plaisir, il alloit aux lieux où il pouvoit entendre le bruit que font les Cerfs, pour se consoler par cette musique, de la contrainte qu'il souffroit.

† Quand un de leurs parents ou amis est

<sup>\*</sup> Chaffe.

<sup>?</sup> Leur minière d'enterrer les morts.

153

Entr'au.
de choux,
bien dix
le Carêillon, puis
un muid
t des herl'eau defient ausli
res gens
ordinaire

oute leur ils point affe, tout c'est un icité des ral, un on. Au s chasses du pais an aime Cerfs. Ils s bois au à coups portoit 1-seance il alloit le bruit ler par uffroit. amis est

à l'agonie, par une charité barbare, ils lui ôtent le chevet de dessous la tête, S& tout ce qui la peut soutenir, & la laissant pendre de la sorte, le malade est promprement étouffé. Alors tout le monde de la maison se déchite le visage, s'arrache les cheveux, & cette crierie sans ordre étant finie, ils se préparent en cette sorte à le pleurer plus regulierement. Les parens, & ceux même de la premiere condition, ôtent leurs habits, & paroissent nuds jusqu'à la ceinture. La troupe se divise en deux chœurs, qui se repondent l'un à l'autre repetant plusieurs sois Ohi Ohi, Pendantle tems du deuil, qui dure quelquefois jusqu'à trois ans, leurs personnes & toute leur maison portent les marques de leur wistesse. L'Evêque dit une Messe solemnelle pour le desfunt, & tire grand profit de fes Messes: elles lui valent ordinairement plus de cinq cens écus, & comme le Rois profite de la dépouille des Evêques quand ils meurent, fon interer fait qu'il tient la main à entrezenir cette coûtume. Après la Meffe on fait un festin à l'Evêque, & on donne de belles vestes à tous les Ecelesiasliques qui y ont assisté. La plus grande dépense de ces peuples se fair dans ces occasions. L'on invite le Prince à venir pleurer le defunt : l'onsous un pavillon ses chiens. fous un autre son cheval, pour son épée on en dresse un troisieme, & ainsi des autres choses dont il s'est servi. Le Prince ayant le corps déponillé jusqu'à las 65.5 cein-

ceinture, & les pieds nuds, fe mer à genoux sous chacun de ses pavillons, se donne quelques coups par le visage, pleure, fair les oraisons, & à la fin trouve un grand festin à la maison de celui qui l'a invité, & un present pour finir cette sête. lendemain de Paques est leur jour des Trépassez. Ils portent à manger sur la tombe des morts, ils y mettent une cage couverte de fleurs avec des cierges allumez: le Prêtre benit les viandes, qu'ils portent en suire à l'ombre de grands arbres qui font devant l'Eglise, chaque famille ayant le sien: ils passent le reste de la journée à se presenter les uns & les autres ce qu'ils ont de meilleur, croyant que la chere avec laquelle its se regalent de la some est fort méritoire, & tient lieu de suffrages. ponr les ames de leurs parens morts.

\*Ces peuples sont fort cruels, & ceux dupais qui ont de l'autorité, se servent de cette
autorité sans aucune humanité contre leurs
sujets. Je me souviens qu'un de ces Seigneurs,
qui avoit un prisonnier qui lui servoit de
Tailleur, lui sit couper un des pieds, de
peur, disoit-il, qu'il ne s'ensuit. Entre
tous les châtimens dont ils punissent les
criminels, ils tiennent que d'ôter la veuë
à un homme est un des plus grans: ils le
font de cette sorte. On plante quatre pieux
en terre, l'on y attache le criminel par les
pieds & par les mains, en sorte qu'il ne
puisse saire aucun mouvement: ils ont deux

petit! denr ferre bois: puyat ôtent trême tout font t ger. minel fant c veine le de ne se j que le en pre te poi chole tre la: volé. met u pleine un gra de fari le bra fortir le lie, on le marqu

\* Man

cent.

tes &

on les

<sup>\*</sup> Punition des Criminels.

ner à ge-, fe donpleure. un grand invité. ête. Le iour des la tomage couillumez: portent bres qui le ayant ournée à e qu'ils here a. sopre est uffrages. rts. ceux du

igneurs,
voit de
eds, de
Entre
Tent les
la veue
is: ils le
e pieux
par les
qu'il ne
ont deux
petits

de cette

re leurs

petits laftres ou plaques de fer de la grandeur d'un sol, attachées au bout de deux ferremens qui s'unissent en un manche de bois: ils les font rougir au feu. & les appuyant sur les yeux du criminel, ils luiôtent ainfi la veue avec une douleur extrême, qui paroît assez dans ses effets, car. tout le visage & la poitrine leur enfle: ils font trois ou quatre jours sans pouvoir manger. Quand ils coupent le poing aux criminels, ils le font avec un fer rougi, difant que cela empêche le sang de sortir des veines, & ils ôtent avec un bâton la mouelle des os, de peur, ajoûtent-ils, qu'elle ne se pourisse. Lorsque le crime est leger, que le voleur a été surpris, par exemple, en prenant quelque veche, il en est quitte pour payer quinze fois la valeur de la chose volée, dont le Roi a un tiers, l'autre la Justice, & le reste celui qui a été volé. \* Si le crime n'est pas averé, on met une croix au fonds d'une chaudiere pleine d'eau, on la fait bouillir en faisant un grand feu dessous, y'employant du bois de sarment. L'acculé est obligé de mettre le bras dedans & d'en retirer la croix: au fortir on lui met le bras dans un sac, on le lie, on le cachete, & trois jours après on le découvre; s'il n'y paroît point de marque de brûlure, il est declaré innocent. Quand les preuves sont moins fortes & les crimes de moindre conséquence, on les fait jurcr fur les Images de leurs, G 6

Maniere d'averer les crimes,

Saints, mais il leur est ordinaire de manquer ace serment, & quand ils savent sur quel Saint on les doit faire jurer, ils vont auparavant devant son Image, lui confesfent leur crime, & l'avertiffent que le lendemain ils diront tout le contraire de ce qu'ils ont confessé; qu'ils ne s'en fâchent point, qu'ils leur sacrifieront un monton par exemple. C'est pourquoi ceux qui sont reduits à s'en rapporter à leur serment se gardent bien de leur dire sur quelle Image ils ont dessein de les saire jurer.

On fait quelquefois combattre ensemble ceux sur lequel tombe le soupçon d'un crime, ils courent la lance en arrêt l'un contre l'autre, & celui qui est blessé le premier est puni comme coupable. Les veuves qui seremarient, se elles sont grosses de leurs maris défunts, ne se font point de scrupule d'ensevelir tous vifs les enfans qui en proviennent: ce qui est encore ordinaire aux pauvres gens, lorsqu'ils ne se croient pasassez riches pour les nourrir. Je reprefentai au Prince l'horreur de cette action, sa réponse fut qu'il n'y sçavoit point deremede, & qu'il ne pouvoit pas 'tenir registre des femmes qui accouchoient dans ses Etats...

Du côté de la terre,. la Mingrellie est fermée du Mont Caucase. La ferocité des peuples qui habitent ce Mont empêche que les prisonniers ne puissent sontir dece côté-là: Le Pont Euxin le ferme d'un autre, les rivieres du Phase & da Corasse, qui ne font pas gayables, rendentaussi la sortie du pays fort difficile: ainfi les esclaves ou

prison-

prif tir, por écri

affé

des lon de iont ee c ve. man chac ils ( Juge

ble ? bre ( roit move laisse Rapp fende berte s'éto muni

à dir gent. d'être lées, ont d jamai

fait a

manquer

sur quel

vont au-

i confes-

ie le len-

re de ce

fâchent

monton

eux qui

leur ser-

dire fur

ire jurer.

ensemble

on d'un

rêt l'un

slessé le

Les veu-

rosses de

de scru-

s qui en

aire aux

pient pas

e repre-

e action.

int de re-

registre

es Etats.

e est fer-

des peu-

que les

côté-là. e, les

qui ne ortie du

ves ou prisonprisonniers d'Etat n'en peuvent gueres sortir, & l'on se contente de les obliger à

porter une grosse chaîne.

\* Les Mingrelliens n'ont point de loix écrites, & la Justice ne laisse pas d'y être assés bien administrée. Par tout où il y a des loix, chacun tâche de les expliquer à ion avantage: le sens commun est la loi de ces peuples. Dans les affaires qui ne iont pas de grande discussion c'est le Prince qui cst le Juge, qui les décide à table, à la chasse, & partout où il se trouve. Les plus difficiles se terminent de la maniere suivante. Les parties choisissent chacune un Juge, entre les mains de qui ils compromettent leur interêts, & les-Juges prennent un Rapporteur. On s'assemble à la campagne, le plus souvent à l'ombre d'un grand arbre; le demandeur paroît le premier, expose sa demande & ses. moyens: après avoir achevé il se retire & hisse la place à sa partie, à laquelle le Rapporteur expose ses pretentions. Le deffendeur fait sa réponse avec la même siberté: l'on fait revenir le demandeur, qui s'étoit éloigné, & le Rapporteur lui communique la réponse & la deffense qu'on a fait à ses demandes, & n'ayant plus rien à dire ni l'un ni l'autre, les Juges prononcent. Cette maniere de juger mériteroit d'être pratiquée par des Nations plus civilisées, aussi-bien qu'un autre coûtume qu'ils ont dans leurs affaires, de ne s'addresser jamais directement à la personne à qui ils-

Leur Justice en causes civiles.

ont quelque chose à demander, mais de se l'ervir toujours de l'entremise d'un de leurs amis communs: car il se termine toujours beaucoup d'affaires de la sorte, là où ailleurs, l'aigreur avec laquelle l'on fait ses deman-

des en fait naître de nouvelles.

\* Toute la difficulté du traité de leurs. mariages sel reduit aux presens qu'on est obligé de faire aux parens de la femme. De mon tems on traita le mariage du Prince d'Odisci avec une fille du Prince de Circasses nommé Casciach Mepe: le Prince demandoit pour sa fille cent Esclaves chargez de toutes sortes de draps & de tapis, cent vaches, cent boufs & cent chevaux. Quand le futur époux va voir sa maîtresse il est obligé d'y porter du vin & quelques bœufs, les parens en font bonne chere. Le jour des nopces, si l'Evêque ou le Curé ne se trouve point pour les celebrer, ils vont dans leurs Caves, lieu qui n'est pas moins reveré chez ces barbares que les Eglises. Le Prêtre tient deux couronnes, & en mettant une sur la tête du mari, il dit, soit couronné N. N. serviteur de Dieu, pour la servante de Dieu N. il met l'autre fur la tête de l'épouse, & dit, sois couron-. née la servante de Dieu N. N. pour le serviteur de Dieu N. Il prend ensuite un verre plein de vin, le presente aux époux, leur parain tenant cependant leurs couron-Après qu'ils ont beu, le parain leur coupe le fil qui attachoit leurs habits; & c'eftc'eft-l fans o riez.

re, & ce me pied. mailo Noble & co re, il meille n'est re des **fances** féra cette c beaux Ala e hours vre fer des tr pieds; ble qu fon pl Prince celles Lipard des au maisqu avec c

\* Leu

que fe

ceux d

Mariages.

is de fe eleurs ujours lleurs, eman-

leurs. on est emme. Prinde Cir-Prince s chartapis, evaux. îtresle elques re. Le Curé er, ils A pas les Enes, & il dit, Dieu, ouronle sern verooux , ouronn leur ts ; &

c'est-

c'est-là toute la forme de leurs mariages. sans qu'il se parle du consentement des mariez.

\* Tous les Mengrelliens vont à la guerre, & quoique le pays soit petit, le Prince met aisement trente mille homme sur pied. Ordinairement chaque trentaine de maisons fournit un homme, mais toute la Noblesse est obligée de suivre son Prince; & comme ces l'euples aiment fort la guerre, ils y portent avec eux ce qu'ils ont de meilleur. La nuit, pendant lequel tems il n'est pas ordinaire à ces peuples de faire des entreprises, ce ne sont que réjouissances, & que festins. C'est à qui féra plus grande dépente, & c'est pour cette occasion ausli qu'ils gardent leurs plus beaux habits & leurs plus beaux meubles. A la diane & au soir ils battent leurs tambours faits à la Perfanne : ils sont de cuivre semblables à des timbales: ils ontaussi des trompettes droites, longues de cinq pieds; ils en mettent toujours deux ensemble qui se répondent l'une à l'autre avec un son plus terrible qu'agreable. Celles du Prince dadian sonnent les premieres, après celles du Prince de Guriel, puis celles de Lipardian le plus puissant d'Odisei, & ainsi des autres selon le rang de leurs maîtres: mais quand ces troupes se sont rencontrées avec celles du Prince d'Imirete, à cause que ses Ancestres ont été les maîtres de ceux de Dadian, il lui rend ce respett de

<sup>\*</sup> Leurs guerres.

ne faire sonner les siennes qu'en second

Les Mingrelliens ne gardent aucun or dre ni disciple dans leurs combats, chacun choisit son ennemi, & la bataille est terminée en un quart d'heure : avec tout cela ils ne laissent pas de remporter tous les jours de signalées victoires sur les sujets du Prince d'Imirete ou Bachaciuck, quoique la nature, en les faisant les plus forts, & les mieux proportionnes du monde, semble les avoir formez avec intention de les en rendre maîtres. Le Prince d'Imirete est toujours sur la deffensive, & lorique Dadian entre dans ses Etats ils se retire dans la ville de Cottatis, & avertir ses sujets de se retirer dans les Montagnes. Dadian entreprit dans ces derniers tems de s'en rendre le maître: il y fit rouler de l'Artillerie; mais comme il n'avoit pas des gens qui la sceussent servir, il fut contraint de lever le siege.

\* Entr'autres jeux & exercices ils ont le jeu du Ballon à cheval, les joueurs sont rangez en siles: celui qui est à la tête jette en l'air le Ballon, & ceux qui le suivent tâchent de lui donner un coup d'arrière-main avec leur Raquette de quatre ou cinq palmes de long. Le dernier qui le prend se met à la tête de sa sile

& recommence cet exercice...

† Il n'y a pas de pays au monde où les Me-

Med ment & Fi quele le m eux i certa feign les no leurs ôté l' y ajoi d' que grand de fec leurs purge: de titi lent. 1 be por viens Prince Jacint grande & le n dinaire tôt de fection ferpou d'avoir

\* Leur

Plus gi

plus o

je ne si

Leurs jeux & exercices.

† Comment la Medecine se pratique shex eux

second icun or... chacun eft tertout cetous les lujets du quoique forts, monde. inten-Prince live. & its ils le avertie ntagnes. ers tems ouler de : pas des

ils ont joueursà la têx qui le n coup ette de Le derde sa file

ontraint

e où les Me-

Medecins soient mieux reçus: ils estiment principalement les Medecins Italiens & François, & quand ils en rencontrent quelqu'un, ils font ce qu'ils peuvent pour le marier & l'arrêter dans le pays. Pour eux ils n'ont point d'autres Medecins que certaines femmes, à qui l'experience a enseigné ce qu'elles sçavent de remedes: elles ne donnent point d'autre nourriture leurs malades que du milliet, d'où ils ont ôté l'écorce en le pilant dans un mortier, y ajoûtant quelques feuilles de Coriande, & quelques goutes de vin. \*Dans les plus grandes fievres ils couvrent leurs maladea de feuilles de saules; ils ne purgent jamais leurs malades, mais à ceux qui se veulent purger par precaution ils donnent du sue de titimale, qui est un purgatif fort violent. Ils fe servent de l'infusion de rubarbe pour guerir la fiévre, & je me fouviens que comme on eut ordonné à la Princesse de prendre de la confection de Jacinthe, l'ignorance du Medecin sut si grande, qu'il prit une pierre de ce nom & se mit à la frotter contre une pierre ordinaire, si-bien que la Princesse prit plûtôt de la raclure de pierre que de la confection de Jacinthe. C'est assez pour passerpour grand Medecin ence pais-là, que d'avoir des purgatifs qui purgent beaucoup. Plus grande est l'évacuation qu'ils font, & plus on estime ceux qui l'ont ordonnée: je ne sçai si l'air du pays y fait quelque chose,

<sup>\*</sup> Leur maniere de guerit la fiévre.

chose, mais je vosois souvent que les remedes de nos Italiens, cans la dose ordinaire, n'avoient pas assez de sorce pour nous purger en ce pays là. Pour la siévre, ils ont appois des Abcasses le remede que voier ils mettent le sebricitant tout nud dans l'eau la plus froide du païs, & le sont tenir-là par deux hommes fort long-tems, disant que c'est un remede specifique pour ce mal.

Les Dames, aussi bien que les hommes, vont à cheval dans leurs voyages, les Dames ont un chapeau de drap qui a la forme pointuë, & est sourré de Zibellines: elles portent des Brodequins sort propres & brodez, & se sont suivre de toutes leurs Demoifelles fort lestes. Un valet porte un marche-pied couvert de velours & garni d'argent, pour leur servir à monter & descendre; & quand la Cour sait voyage, il ne se peut rien voir de plus galand que ces diverses troupes de Dames qui suivent la Princesse, & sont si bien à cheval, qu'on les prendroit pour des Amazones.

Ils tont fort charitables envers les voyageurs, les plus grands Seigneurs se croient obligez de servir ceux qui ont betoin de leurs aides dans cerencontre; & un jour la Princesse ayant trouvé un pauvre qui se mouroit de froid, ses Courtisans faisant difficulté d'obéir à l'ordre qu'elle avoit donné de le prendre en croupe, elle le sit mettre derriere une sille naturelle

du Prince.

\* Lorf-

gene & j' qu'i cre ne a main avec vanc velo cevo

le P

fent

mais donn envo deux pelle a fou dueli celui miret Suani d'Od ches tant ( conti déper troup quent n'en

\* Fac

1 Etal

hommes,
les Daa la fornes: elles
es & bros Demoiun marrni d'ar& defvoyage,
and que
i fuivent
l, qu'on

ont bee; & un
pauvre
purtifans
qu'elle
pupe, elpaturelle

les vo-

\* Lorf-

\* Lorsqu'ils se saluent, ils mettent un genoux en terre les uns devant les autres, & j'ai remarqué encore cette particularité, qu'ils donnent une cuillière pleine de su-cre à ceux qui leur apportent quelque bonne aouvelle. Le Prince même la met de sa main dans la bouche de ses Couriers, mais avec cela de plus, que le Courier, en s'avançant vers lui, marche sur un tapis de velours que l'on étend exprez pour le recevoir.

† Ces peuples reconnoissoient autrefois le Patriarche d'Antioche, ils reconnoilsent presentement celui de Constantinople, mais cette reconnoissance ne confiste qu'à donner quelques aumônes au Prêtre qu'il envoye pour les ramasser. Ils ont du reste deux Patriarches de leur Nation, qu'ils appellent Catholiques. Celui de la Georgie a fous lui les Provinces Cartuli ou Cardueli, Gaghetti, Baratralu, & Samsché: celui d'Odisci les Provinces d'Odisci, d'Imirete, de Guriel, des Abcasses & des Suani. Dadian a usurpé, avec l'Etat d'Odisci, l'autorité d'élire des Patriarches de cet Etat. Ce Patriarche a presqu'autant de revenu que le Prince même: il est continuellement en visite des lieux de sa dépendance, & au lieu d'avoir soin de son troupeau, il le ruine par ces visites si fréquentes. Il ne tait point d'Evêque qu'il n'en tire cinq ou fix cens écus. Le grand Vi-

<sup>\*</sup> Façons de faire. 1 Etat Eccletiastique du Pays.

Visir lui donna un jour quatre vingts écus pour une confession, il ne s'en contenta pas, & comme le même Visir étant malade au lit de la mort l'envova querir pour se confesser une autre fois, il fit réponfe qu'il ne méritoit pas qu'il prit cette peine, l'ayantaussi mal reconnu qu'il avoit fait la premiere. Il l'obligea par-là de lui promettre une plus grande somme : & ce qui est de plus étrange, c'est que tous les trois ou quatre ans ils porte au S. Sepulchrede Jerusalem tout l'argent qu'il a amassé par des voyes à honteuses : croyant que ces presents & ces offrandes l'assurent du Pa-Il y avoit autrefois douze Evêques dans le pais, il n'en reste plus maintenant que six, car six de ces douze Evêchezont été convertis en Abbayes. Andra est, le premier de tous les Evêchez, il est situé fur la riviere du Corax; Mopuis est le second, Bedias le troisiéme, Ciais le quatriéme, qui tire son nom de la montagne où il est situé, Scalingicas est le cinquiéme. L'Eglise principale est dedice à la Transsiguration de Notre Seigneur, & c'est-là que sont les sepultures des Princes du païs. Scondidi est le sixième, l'Eglise est dediée aux Martyrs. Les Abbayes sont Chiaggi, Gippurias, Copis, ou Obbugi, où étoient autrefois les sepultures des Princes qui ont été transerez depuis à Scalingicas. Sebastopoli est la cinquiéme Abbaïe, mais les eaux l'ont ruinée. La fixiéme étoit Anarghia, autrefois appellée Heraclea. Les Eveques sont plus riches que pas un Seigneur du païs, ils

ils il y mes dit il me de l'eur qu'i ils que

11 naci une fent vent un r là ab que de l' Cont mes liso fée d un g porti leur imite & da ficur la la lent |

n'en Ge Eccle vingts écontenfir étant a querir il fit rérit cette 'il avoit lui pro-& ce qui les trois lchre de affé par que ces du Pa-Evêques intenant chez ont ndra est est situé ft le fequatriéigne où quiéme. Transfit-là que u pais. dediée hiaggi,

étoient qui ont ebastoes eaux iia, auues sont u païs,

pais,

ils vivent dans une dissolution fortgrande, il y en a qui tiennent trois ou quatre semmeschezeux, & de mon tems un d'eux vendit pour Esclave au Turc le mari d'une semme qu'il aimoit, pour en jouir avec plus de liberté. Ils sont tous les jours de même pour se rendre maîtres des richesses de leurs Diocetains, & cependant à cause qu'ils jounent sort exactement le Carême, ils croient être infiniment plus reguliers que les Prélats de l'Eglise Romaine.

lls croient qu'il n'y a point de si grand pêché que l'on ne puisse effacer en faisant une bonne œuvre, ainsi ils ne se confesfent que rarement: mais quand ils setrouvent chargez de quelque crime, ils font un present à l'Eglise, & s'en croient parlà absous: ce qui leur est bien plus facile que de satisfaire à la rigueur des canons de l'Eglise Grecque, où à l'avarice de leurs Confesseurs, qui exigent de grandes sommes pour l'absolution qu'ils demandent. Ils ont une autre maniere encore plus aisée de purger leur conscience, c'est de jetter un grain d'encens dans le feu après l'avoir porté trois ou quatre fois à l'entour de leur tête. Leurs Abbez & leurs Prêtres imitent les Evêques dans leurs débauches & dans leur ignorance. J'ai montré plusieurs fois à leurs Prêtres un Alphabet de la langue Georgienne, dans lequel ils disent la Messe, & j'ai trouvé que la plûpart n'en connoissoient pas une seule lettre.

Cette ignorance, commune à tous leurs Ecclesiastiques, leur a fait perdre la for-

me des Secremens: ils ne baptisent les enfans qu'à l'âge de 3. ou 4. ans, ils les conduisent dans le Cellier, qui est le lieu où se doit faire la ceremonie. Le Prêtre vêtu de ses parements, benit un grand vaisseau plein d'eau, selon le Rituel des Grecs, & se contente de lire ce qui est dans ce Rituel, sans faire rien de ce qu'il prescrit: il laisse faire le reste au Parain, lequel prenant un peu de leur miron ou huile sacrée au bout d'un bâton, en marque l'enfant. Les assistans le lavent après dans l'eau benite par le Prêtre. \* Quand l'Eglise est fermée, ils ne sont point de disficulté de dire la Messe sur le seuil de la porte de l'Eglise: leurs calices sont de bois, une courge leur sert de burette, & il n'y a personne qui ne fut scandalisé de l'irreverence avec laquelle ils la celebrent. Cependant on leur paye largement ces Messes, on les regale d'un repas, & de quelque baril de vin, mais leur plus grand revenu leur vient des Sacrifices. † Ces peuples croient que c'est le seul moyen d'obtenir de Dieu tout ce qu'ils lui demandent, on conduit de bon matin une victime devant le Prêtre, qui recite sur elle quelques oraisons, en taisant mention des sacrifices de l'ancienne Loi, de ceux d'Abel, d'Abraham, de Salomon, & d'autres. Il brûle avec une chandelle en cinq endroits le poil de la bêre, en forme de croix, & fait tourner trois fois la victime à l'entour de

celui fouh: heure porte Pretr rend: time: cierge mond feul : fiftans cierge haitte tent a fuite : pour l nes po tinées & la r crifice fe fair la tête

Ils t diction livres, o lesquel font pa de la t l'ouvra même l fent qu rogatio ge par lade qu

faire me

<sup>\*</sup> Mestes | Sacrifices.

it les en-

les con-

lieu où

tre vêtu

vaisseau

rees, &

s ce Ri-

rescrit:

, lequel

nuile sa-

ne l'en-

ins l'eau

glise est

culté de

orte de

is, une

y a per-

everen-

Cepen-

effes, on

que ba-

revenu

peuples

obtenir

ent, on

devant

ques o-

crifices

d'A-

Il brû-

roits le

. & fait

our de

celui

celui qui la presente: tous les assistans lui fouhaittent durant cetems-là une longue & heureule vie. Cette ceremonie faite, on porte la victime à la cuisine, cependant le Prètre dit la Messe, après laquelle il se rend à la maison de celui qui presente la victime:on donne à chacun des affiftans un petit cierge avec un grain d'encens, tout le monde est debout, le maître du logis étant seul à genoux devant la victime, les alsistans portent à l'entour de lui le petit cierge & le grain d'encens allumé, lui souhaittent encore une heureuse vie, & le jettent après dans un brafier. On se met ensuite à table, y en ayant une particuliere pour le Prêtre, sur laquelle on sert certaines parries de la victime qui lui sont destinées, comme la poitrine, le dos, lefoye & la rate, & à cause que c'est chair de sacrifice, il n'y a que le Prêtre qui en puisse faire porter le reste en sa maison avec la tête & la peau de la bête.

lls tirentencore de grands profits des prédictions qu'ils font par le moyen de leurs livres, ou avec de petites boulles d'argent sur lesquelles il y a une croix marquée. Ils font passer plusieurs fois le livre à l'entour de la tête de celui qui les consulte, & l'ouvrant après au hazard, & mettant de même le doigt sur quelque endroit, ils disent qu'ils ont trouvé la réponse à l'interrogation qu'on leur a faite, que S. George par exemple a envoyé la fiévre au malade qui les consulte, qu'il est resolu de le faire mourir, mais qu'il pourra appaiser à

colere, en lui sacrifiant un bouf. Ils sont de même avec les petites boulles, jugeant, ce disent-ils, selon l'endroit où se rencon-

tre la croix qui y est marquée.

Ils croient avoir satisfait à tous les preceptes du Christianisme en observant exactement les jeunes qu'il prescrit. Le jour de Paque on ne parle point de Confession ni de Communion. Ils vont ce jour-là 2. heures devant le jour à l'Eglise, mais c'est pour en sortir de meilleure heure, & pour commencer plûtôt la débauche par laquelle ils le solemnisent, & les autres fètes pour

lesquelles ils ont plus de devotion.

Leur plus grande Fête est celle de S. George le 20. Octobre, le Prince se rend à Itori pour y affister: il y vient toutes sortes de peuples, jusques aux Abcasses & aux Souans. L'Eglife de S. George est fermée d'une enceinte de murailles qui ont hien quinze palmes de hauteur. La veille de la Fête, le Prince y va sur le soir accompagné d'un grand Corrège, appole son scells sur la porte de l'Eglise: le lendemain, après avoir recontu si on n'y a point touché, il leve le scellé, & l'onne manque point de trouver un bœuf dans cette enceinte. Le peuple croit fermement que Saint George Py a fait entrer par un miracle, & bâtit sur cette supposition mille prejugez de l'avenir. Si le bœuf se deffend de ceux qui le veulent prendre, il y aura guerre cette année-là; s'il est fort croté

\* La Fête du Bœuf,

crott fertil ge fe fuivr. d'ani cular une c va u ce ba fon, laque me a morce tent a pierre l'anné tre mo me qu' ce d'I teur d' du pai reste e ceaux de pou firmite dérobe qu'il le il m'en rent: 1 de quel eir du 1 que les

des dan

plus fac ont fait

Tome

f. Ils font , jugeant, le renconis les preant exac-Le jour Confession e jour-là mais c'est , & pour ar laquelfères pour elle de S. e fe rend nt toutes Abcasses

eorge est es qui ont La veilar le foir , appole : le lenon n'y a & l'on ne dans cetrmement er par un ition miluf se defidre, il y l est fort croté

crotté, c'est une marque que l'année sera fertile, s'il est plein de rosée, la vendange sera bonne, s'il a le poil roux, il s'ensuivra une grande mortalité dihommes & d'animaux, & aussi-tôt toutes ces particularitez s'écrivent de tous côtez comme une chose de la derniere importance. H y a une famille qui a le privilege de tuer ce bœuf, ceux-là gardent dans leur maison, comme une relique la hache avec laquelle ils le tuent ordinairement: le même a le privilege de le couper en plusieurs morceaux, la tête avec les cornes se portent au Prince. Il les enrichit d'or & de pierreries, & aux plus grandes Fêtes de l'année il boit dedans, il en envoye un autre morceau au Prince d'Imirete, lors même qu'il est en guerre avec lui. Le Prince d'Imirete regale liberalement le porteur d'un si beau present, chaque famille du païs en a de même sa part, & tout le reste est divisé par plusieurs petits morceaux au peuple, qui les séche & les garde pour un souverain remede dans ses infirmitez. Sur cette opinion que le Saint dérobe un bœuf cette nuit-là, ils croient qu'il leur est permis de faire le même, & il m'en couta 2. chevaux qu'ils m'enlevetent: la verité est, comme je l'ai appris de quelque Grecs qui se voulurent éclaircir du fait, & veillerent toute cette nuit, que les Prêtres tirent le bœufavec des cordes dans l'Eglise: ce qu'ils font d'autanc plus facilement, que leurs Ecclesiastiques ont fait accroire qu'il y va de la vie à tour-Tome VII.  $\mathbf{H}$ 

rer les yeux dans ce tems-là vers les muailles de l'Eglise, & que l'on risque d'être percé de certaines pointes ou fléches que l'on voir dans l'Eglife de ce Saint. Ils observent fort exactement le Carême, & à l'aufterité du jeune des Grecs ils y ajoûtent la pénitence d'aller à pied pour ceux qui vont ordinairement à cheval. Les femmes vont nuds pieds: les trois derniers jours de Carême ils ne prennent aucune nourriture. Leur Carême dure sept semaines entieres: ils le commencent le Lundi de la Quinquagefime, les Samedis & les Dimanches ils mangent deux fois le jour, observant les autres jours du Carême à la maniere des Grecs, & ne mangeant que lorsque les étoiles paroissent.

\* Il n'y a point de peuple plus superstitieux que les Mingrelliens, cela se voit alfez dans l'apprehension qu'ils ont de la Lune, qu'ils croient être la cause de tous leurs malheurs, & ils s'abstiennent par cette raison de manger de la viande le Lundi; s'ils sont en voyage ils se gardent soigneufement de puiser de l'eau, disant que ce jour-là elle est infectée. Le premier qui découvre la Lune nouvelle en avertit les autres, ceux qui ont l'épée au côté la tirent toute nuë, ou leur coûteau: les autres la faluent en mettant un genoux en terre, ils ont mille autres superstitions, comme d'observer le Lundi de même que les Juis le jour du sabbat : ils chomment aussi le

Superftition des Mingrelliens.

Ven ceu tin, devo · mer Notr enfar dent reux. la cr fes li s'abst anima tres av point mais t cela le ce du

Ils p
des tête
qu'ils c
ment et
heur de
porte fo
la barq
heureux
lé ayent
re. Ils
de l'eau
le point
s'y prit
jours vo
me chose

fosse.

Quand

rs les musque d'être es que l'on Ils obser-& à l'auf y ajoûtent ceux qui es femmes rs jours de nourrituines entiendi de la es Dimanar, obserà la mat que lors-

s Inperfife voit alde la Lue de tous t par cette le Lundi; t foigneu. it que ce emier qui evertit les côté la tiles autres en terre, , comme e les Juis nt ausli le Ven-

Vendredi, & il y a apparence qu'ayantreceu le Christianisme au tems de Constantin, c'est de lui aussi qu'ils tiennent cette devotion, car Constantin le faisoit chommer à l'honneur du jour de la Passion de Notre Seigneur. A la naissance de leurs enfans ils consultent le Curé & lui demandent ce qu'il devra faire pour être heureux. Le Curé, pour les entretenir dans la credulité, fait semblant de consulter ses livres, & leur donne pour conseil de s'abstenir, par exemple, de manger des animaux qu'on mange avec la peau, & autres avis de cette nature. Ils ne portent point les corps de leurs morts à l'Eglise, mais tout droit au Cimetiere; on fait après cela le service dans l'Eglise, mettant à la place du corps la pelle qui a servi à faire la

Ils parent les façades de leurs Eglises des têtes des cerfs & des hures des Sangliers qu'ils ont tuez: ils croient que cet ornement est fort agreable à Dieu, que le bonheur de leur chasse en dépend, & qu'il importe fort pour faire une bonne pêche, que la barque du Pécheur ait été faite en tems heureux, & que tous ceux qui ont travaillé ayent été payez largement de leur salaire. Ils nous obligérent un jour de jetter de l'eau benite sur une de leurs barques sur le point d'aller à la pestie; & comme il s'y prit beaucoup de ponson, ils ont toujours voulu depuis que nous fissions la mê-

Quand ils sont en mer, & que le vent H 2

leur manque, ils sissent tous pour le faire revenir; & quand il est favorable, ils ne soustrent point que l'on couse rien dans le vaisseau, ni que l'on se serve de fil ni d'aiguille, dilant que le vent demeure pris dans les tours & retours que fait le fil. Ils attribuent souvent les disgraces qui leur arrivent aux imprécations & aux enchantemens de leurs ennemis; jusques-là, que i'ai veu un des principaux du pais, faire porter devant lui quantité de petites images & de reliques au bout d'un bâton, pour purger l'air, disoit-il, de toutes ces malignitez. Quand il font quelque marché, outre le prix de la chose, ils donnent encore quelque regale au Marchand, afin qu'il la benisse. Ils ne mettent jamais enere les mains de l'acheteur ce qu'ils vendent: ils le jettent devant lui; car s'ils faisoient autrement, ils disent que tout ce qu'ils ont dans leurs maisons en sortiroit, & seroit perdu, sans qu'ils y pussent ap-Quand les hommes porter de remede. font amitié ensemble, ils se touchent l'un àl'autre le front avec un peu de Miron ou huile sainte; & quand l'amitié se fait entre personnes de different sexe, l'homme presse avec les dents le bout du tetton de la femme. Ils sont persuadez qu'une amitié faite avec cette ceremonie doit être éternelle.

Nous conseillames un jour un des principaus du païs de manger de la viande quoi que ce fur en Carême, pour r'avoir ses forces abbatues par une longue maladie

die. faifan lui er creut veroit fit ren partie qu'on tion l' elle fu nous I d'ennu de ces Je rapi ticulier lui des ne épai en avoi gemme y fait à l'avenir donne à fait ainf que je la fin or épaule c tomba e Esclave minant c que l'on venoit c

W'Qui est

trouvée

ir le fairable, ils rien dans de fil ni neure pris le fil. Ils qui leur k enchans-là, que ais, faire tites imaton, pour s ces mamarché. nnent enand, afin iamais enqu'ils venar s'ils fair e tout ce fortiroit, ussent aps hommes chent l'un de Miron icié se fait ce . I'homt du tetton qu'une ae doit être

n des prinla viande, our r'avoir gue mala-

de

Dans le tems qu'on lui servoit un faisan, on lui vint dire que le Patriarche lui envoyoit une Image miraculeuse. Il creut que st elle voyoit le faisan, elle acheveroit de le tuer, au lieu de le guerir: il st remporter bien sinement dans une autre partie de la maison fort reculée le plat qu'on lai avoit servi, recest avec veneration l'Image, lui fit son oraison; & quand elle fut sortie, il se servit du conseil que nous lui avions donne. Mais je craindrois d'ennuyer le Lecteur par un plus long reoit deces foiblesses, qui sont infinies parmi eux. je rapporterai seulement une maniere parriculiere qu'ils ont de deviner l'avenir. • Celui des conviez, à qui l'on a servi l'os d'une épaule de mouton, par exemple, après en avoir bien ôté la chair, considere diligemment cet os: & fur les remarques qu'il y fait à sa mode, il dit ce qu'il sçait de l'avenir: son jugement ainsi fait, il le redonne à celui d'auprès de lui, & cet os fait ainsi tout le tour de la table. Un jour que je me rencontrai à table avec eux, sur la fin on examina à l'ordinaire l'os d'une épaule de veau qu'on avoit servi, cer os tomba enfin entre les mains d'un jeune Esclave Abbassa de Nation, lequel l'examinant comme les autres, dit qu'il falloit que l'on eut brûlé la maison de celuide qui venoit ce veau, & en effet la chose fut trouvée veritable, sans qu'il y eut aucun

"Qui est l'endroit que l'on sett toujours au plus hono-

lieu de soupgonner qu'il eut pû avoir ap-

pris la chose d'ailleurs

Quand ils ont à souhaiter de la pluye pour leurs grains, ils prennent quelque Image de grande devotion, & la mettent tous les jours dans l'eau jusqu'à ce qu'il pleuve: ils croyent qu'ils lui ont l'obligation de la premiere pluye qui vient en suitte.

\* Ils n'avoient aucune monoye avant one le Prince Dadian eut attiré le commerce des Armeniens dans le pays: elle ne fert même presentement que pour égaler les échanges qu'ils font de leurs marchandifes. Ce Prince en a fait battre dans les Etars avec des caracteres Arabes, semblable à celle qui a cours dans la Perse, nommée Abassi; mais ceux du pais estiment davantage les reaux d'Espagne & les monoyes étrangeres:elle leur est d'autant moins necessaire, qu'il n'y a point de pauvre homme qui ne tire de son jardin ou de son bétail ce qui est necessaire pour sa nourriture. Pour leurs autres necessitez, ils les ont par troc des Turcs, ou aux foires du pais, dont la plus grande est celle du mois de Septembre, qui se tient devant notre Eglise de Cipourias: l'autre, que je ne dois pas oublier, se fait dans l'Eglise de Saint George le jour de la ceremonie du bœuf. Les Turcs portent de Constantinople des tapis, des couvertures de lit, des selles, des harnois de Chevaux, des arcs, des flé. ches,

ches, la laine porten peaux de cast buis. & pou fel qu' rent po buis. L fujets p de ces que ch demand plus ail duë dar tems-là tendre a re celel laquelle 12 Prêti eurent e veux. & aux Tui femmes En ce re tiers du femme e On m'a pour ave donna er

\* L'ai

<sup>\*</sup> Marchandise & monoye du pais,

<sup>\*</sup> Voiés la † Tempera

la pluye uelque Imettent ce qu'il Pobligavient en

tvoir ap-

ve avanı le com-: elle ne ir égaler marchandans les femblale, nomestiment les moant moins vre homson bétail ourriture. es ont par lu pais, mois de notre Ee ne dois de Saint du bœuf. aople des es felles, s, des flé.

ches,

ches, des draps, du fer, du cuivre, de la laine, des toiles de coton, & en rapportent du miel, de la cire, du fil, des peaux de bœuf, des martres, des peaux de castor, des Esclaves, & du bois de buis. Ils gagnent beaucoup sur ce bois, & pour la valeur de quatre cens écus de fel qu'ils apportent dans le païs, ils en tirent pour plus de cinquante mille écus de buis. Les Seigneurs vendent souvent leurs sujets pour Esclaves, & de montems, \* un de ces Seigneurs, voulant avoir quelque chose des marchands Tures, qui lui demandoient dix Esclaves; pour les avoir plus aisément, car la chose s'étoit répanduë dans son pais, & personne durant co tems-là ne paroissoit devant lui, il sit entendre aux Ecclefiastiques qu'il vouloit faire celebrer une Messe solemnelle, après laquelle il les regaleroit fort bien. Il y vint 12 Prêtres, il fit fermer l'Egliseaprès qu'ils eurent dit la Messe, leur fit razer les cheveux & leur grande barbe, & les livra aux Turcs. J'ai veu les maris vendre leurs femmes aux Turcs fur un simple foupçon. En ce rencontre le Seigneur du lieu a le tiers du prix de la vente, les parents de la semme en ont un autre, & le mari le reste. On m'a dit même qu'un Gentilhomme, pour avoir un cheval Turc qui lui plût, donna en échange sa propre mere.

\* L'air de ce païs est fort humide, & cette humidité vient de sa situation : cari H 4

<sup>\*</sup> Voiés la Relation du P. Zampi. † Temperature du païs.

d'un côtéil a le Mont Caucase, d'où il sore quantité de rivieres, de l'autre les bois dont il est couvert empêchent que l'air ne soit qu gité, & le voisinage de la mer & les vents qui en viennent y apportent continuellement du brouillard & de la pluye. Les rofées y sont aussi fort grandes, & cet all humide & renfermé venant à le corrompre durant la chaleur de l'Eté, engendre beaucoup de maladies, principalement à eroindre aux étrangers, qui devroient pendant l'Eté quitter les vallons, demeurer sur les hauteurs & ne manger point de fruits, quoi qu'il s'y en trouve en grande abon-Ceux du pais sont ordinairement tourmentez du mal de ratte, qui se convertit en hydropisie si l'on n'y remedie de bonne heure. Les fiévres tierces & la quarte y font fort ordinaires, & durant l'Auconne il y a force fiévres continuës. Les gens âgés y meurent ordinairement decatherres & de difficulté de respirer, la jaunisse & la letargie font mourir les plus jeu-Les froids y sont aussi fort grands, & quoi qu'ils ne se fassent sentir que sur la fin de Decembre, il ne laisse pas d'y tomber beaucoup de neiges quelquefois même jusqu'au mois d'Avril.

Le pais est vaste & marécageux du côté de la mer, mais plus avant vers les terres il est fort bossu. Le Mont Caucase l'asseure de ce côté là des courses des Barbares qui l'habitent, & aux endroits où la montagne sembloit avoir laissé quelque passage, als y ont tiré une muraille qui a plus de soixante.

foi flar que les ont end D'V l'en bois dou hàui que dans ne le Pont Quir flatte

la Mi les A Carac quoi des pl à fe f de par disci de Pri Dadia re, bi visage

fort

\* Mo

ils ont

ies-

ois dont il e foit ales vents tinuelleve. Les & cet air rrompre ngendre ement à ient peneurer fur le fruits. le abonairement ie connedie de la quarnt l'Aunt deca-, ta jauplus jeurands, & ie für la dly tom-

où il sore

du côté es terres l'affeure pares qui montapaffage, plus de loixante

fois mê-

soixante mille pas de longueur, laquelle est flanquée de ses tours, & gardée par des Mousquetaire qui se relevent tous les mois, & que les principaux Seigneurs de la ville d'Odisci ont accoûtumé d'envoyer tour à tour. Les endroits du pais du côré de la mer, où il n'y a point de marais pour en deffendre l'entrée, sont aussi fortifiez de châteaux de bois: le païs va s'élevant avec une pente douce depuis a mer jusqu'aux plus hautes montagnes de Caucase. Je sçai bien que Quinte - Curce met le Caucase dans les Indes, mais Ptolomée & Pline le mettent entre la me Caspiene & le Pont Euxin, & Strabon remarque que Quinte-Curce en a parlé de la sorte pour flatter Alexandre.

· Le Caucase est habité par des peuples fort sauvages de differentes langues, qui ne s'entendent point: les plus proches de la Mingrellie sont les Suanis, les Abcasses, les Alains, les Circasses, les Ziques, & les Caracholis. Ils se vantent d'être Chrétiens, quoi qu'il n'y air ni foi ni pieté parmieux, les plus civilisez sont les Suanis, qui siment à se faire instruire. Ils occupent une grande partie des montagnes qui sont vers Odisci & celles d'Imirete. Ceux-cy servene le Prince d'Imirete, & ceux-là le Prince Ils sont d'une taille extraordinaire, bien proportionnez, mais affreux de visage, braves Soldats, bons Arquebusiers, ils ont même l'art de faire des Arquebu-

\* Mont Caucase & les peuples qui l'habitent-





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEESTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

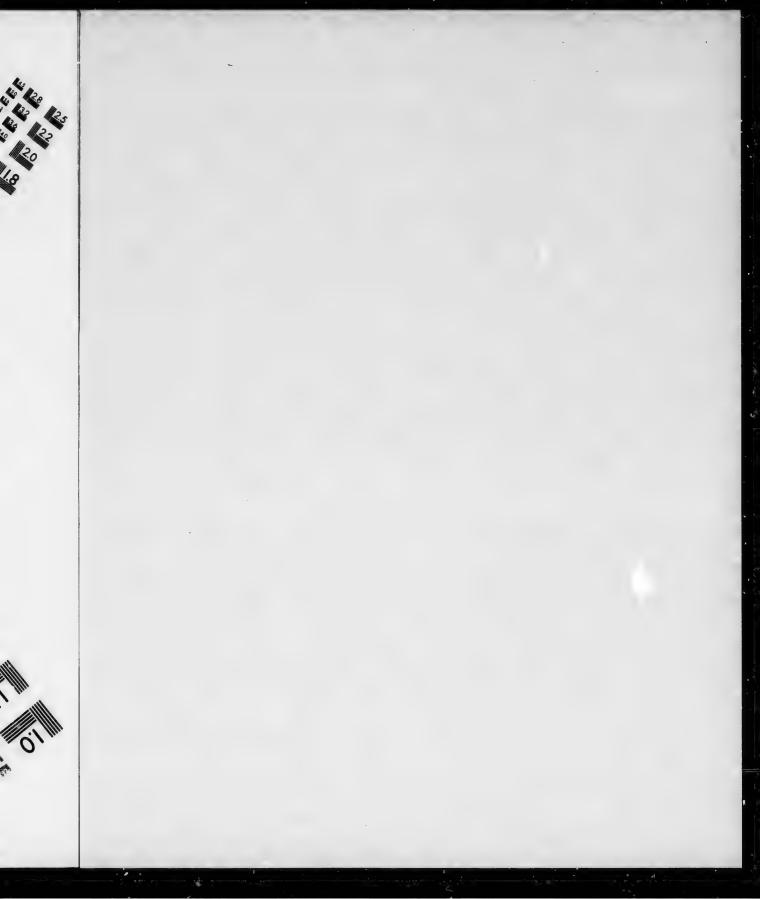

les & de la poudre: au reste ils sont si sales qu'its font peine à ceux qui les regardent. Ils ne manquent point des choses necessaires à leur nourriture, mais la necessité d'avoir des habits & toute sorte de mercerie les oblige à venir par troupes en Georgie au commencement de l'Eté, pour louer leur ravail & leur industrie, & travailler à la campagne. Ils s'en retournent après la recolte, remportant pour leur salaire, non pas de l'argent, qui leur seroit inutile, mais des plaques de cuivre, des chaudrons, du fer, des toiles, des draps, des tapis, & du fel. Ils reviennent au commencement de l'Hiver à Odisci, où ils fournissent les habitans de bois, dont ils ont grand besoin à cause du grand froid & de la qualité de leurs maisons mal fermées. Quand je les interrogeois pourquoi ils ne vouloient point d'argent pour leur salaire, ils me répondoient qu'en prenant en payement les choses qui leur étoient necessaires, ils s'épargnoient la peine de recevoir de l'argent, puisqu'il le falloit remployer sprès en ces mêmes marchandises. Ces habiten, du Mont Caucase, & les autres peuples qui sont entre la mer Caspienne & le pont Euxin, ne se servent point de monnoye, & quoi que Strabon ait dit qu'ils ont beaucoup d'or & qu'ils le ramassent dans des peaux de mouton, je puis neanmoins assurer qu'il ne leur reste rien de ce richesses supposées, ni même aucune memoire dans le païs qu'il y en ait eu autrefois. Les.

vers fasou tionn leurs de fat coup ches. chaffe fon q & fui raillar aui e Its n' des ch troupé de que & les qu'ils même les un les ver ceux d Entr'a res à c les co dans u fert de de vig grand mes & voyer font co

¥ Abo

si sales Tes Peuples du Caucase les plus avancez ent. Ils vers le Nord que les Tures nomment Abafesaires fasou \* Abcatfes, font bien faits, bien propord'avoir tionnez, & ont le teint beau : ils sont adroits de rie ies leurs personnes, & fort propres à toutes sortes rgie au defatigues. Leur pais est fain, agreable, entreer leur couppé par des collines fort fertiles & fort rila camches. Ils ont de grand troupeaux, & vivent de recolchasse, & del laitage, ne mangent point de poision pas son quoi qu'ils en ayent en grande abondance; mais & sur tout ont en horreur les écrevisses : se ns, du raillant souvent de leus voisins de Mingrellie. pis, & qui en font un de leurs meilleurs morceaux. cement Ils n'habitent point dans des villes ni dans lent les des chasteaux, mais 17. ou 20. familles s'act ind betroupent ensemble, & ayant choisi le sommet qualide quelque colline y dreisent des chaumieres Quand & les fortifient de hayes & de bons fossez, ce: e vouqu'ils font pour n'être point surpris de ceux ire, ils mêmes de leur pays. Ils tachent de s'enlever payeles uns les autres, & de faire des Esclaves pour les vendre aux Turcs, qui estiment beaucoup ecessaiceux de cette Nation à cause de leur beauté. ecevoir ployer Entr'autres façons de faire qui sont particulieres à ces Peuples, ils n'enterrent nine brâlent s. Ces autres les corps de leurs morts. Ils mettent le corps dans un tronc d'arbre qu'ils ont creuse & qui enne & e monfert de bierre, & l'attachent avec du farment qu'ils de vigne aux plus hautes branches de quelque maffent grand Arbre. Ils suspendent de même les armes & les habits du deffunt, & pour lui ens neanvoyer son cheval en l'autre monde, ils le ien de font courir à toute bride proche de cet arbre aucu-

H.6

Abcaffees

ait eu

jusqu'à ce qu'il créve. S'il meurt bien-tôt; ils disent que son Maitre l'aimoit sort, & si an contraire il resiste long-tems, ils disent qu'il à témoigné par là qu'il ne s'en soucioit pas beaucoup. Je ne dirai rien de Alains & des Zicques, à cause que dans leurs saçons de faire ils tiennent en partie de celles des Süanis & des Abcasses.

Les Cosmographes mettent les Amazones en ces quartiers & dans cette étendue de pais qui est entre le Pont Euxin & la mer Caspienne, un peu plus vers la mer Caspienne. Je ne m'étendrai point, sur ce que dit Plutarque, qu'elles tintent tête à Pompée lors qu'il poursuivoir Methridate. Je dirai seulement que du tems que j'étois en. Mingrellie on écrivit au Prince, qu'il étoit sorti des Peuples de ces Montagnes qui s'étoient divisez en 3 troupes, que la plus forte avoit attaqué la Moscovie, & que les deuxautres s'étoient jettées dans le pays de Suanis & des Caracholis, autres Peuples du Caucase, qu'ils avoient été repoussez, & qu'entre leurs morts on avoit trouvé quantité de femmes. Ils apporterent même à Dadian les armes de ces Amazones, belles à voir & ornées avec une curiofitéde femmes. C'étoient des casques, des cuirasses. & des brassars faits de plusieurs petites lastres de fer, couchées les unes sur les autres : celles de la cuirasse & des brassars r'entroient les unes sur les aurres & obeilloient ainsi aisément aux mouvemens du corps. A la cuirasse étoit attachée une espece de cotte qui leur alloit jul

\*-Amazones

rolqu'à blable qu'on Leurs de petit ton. avec.d tes, de Leurs toutesfin, q ge par me le apris ( que m en gu mouqu grande cholis iamais boit qu

\*Cedu Cau quirquifont fo peut-éi pais ei ges: il la peix reflexie de tani langue Cedrei

\*-Ca

ocen-tôt; oc fi au chi qu'il cioit pas as & des s de faire ais & des

Amazonduë de mer Cafenne. Je utarque, 'il pourt que du crivit au ples de z en 3 taqué la pient jetacholis, pient été on avoit ent mêazones, riositéde nirasses. s lastres es: celpient les isément Me étoit

ir alloit

insqu'à mi-jambe, d'une étoffe de laine semhlable à nôtre ferge, mais d'un rouge si vif, ou'on l'eut prise pour de tres-belle escarlatte. Leurs brodequins ou bottines étoient couverts depetites papillottes, non pas d'or, mais de léton, percées par dedans & enfilées ensemble. avec de petites cordes de poil de chevre, fortes, delices, & tiffues avec un artifice admirable. Leurs fléches éroient de 4. palmes de longueur,... toutes-dorées & amnées d'un fer d'acier très-. fin, qui ne finissoit pas en pointe, mais large par le bout de trois ou quatre lignes comme le taillant d'un ciseau. Voilà ce que j'ai apris de ces Amazones, lesquelles, selon ce: que m'en ont dit ceux du pais, n sont souvent en guerre avec les Tartares appellez Calmouques. Le Prince Dadian promit de grandes recompenses aux Suanis & aux Caracholis pour avoir une de ces femmes en vie, si jamais en une pareille rencontre il leur en tomboit quelqu'une entre leurs mains.

\*Ces Caracholis habitent aussi vers le Norde du Caucase: il y en a qui les appellent Caraquirquez, c'est-à-dire Circassiens-noirs. Ils sont fort blancs de visage, & ce nom leur a peut-être été donné a cause que l'air de leur pais est toujours sombre & couvert de nuages: ils parlent Turc, mais si vite qu'on a de la peine à les entendre. J'ai fait quelquesois restexion sur se qu'ils ont conservé au milieu de tant de Nations disserentes, la pureté de la langue Turque; & ayant trouvé depuis dans Cedrenus, que les Huns, d'où viennent les H7

\* Caracholi on Karakirques.

Turcs, étoient fortis de la partie du Caucase la plus Septentrionale, j'en ai tiré cette induction, que ces Peuples tirent leur origine des Huns.

décharg

tre lesq

bastiren

rat avo

de Teff

pre por

pes à l

l'esprit

Cotatis

té-là. 8

la rivie

doient

traitter

ner à

Fortere

lie , &

non.

Turc 1

cette P

les mê

leur ga

le le Pl

Ses riv

frequer

ment -

dans c

Isles.

une p

bre cr

re, 1

cet end

par ore

de ses

de son Rhea.

Tous les plus grands Fleuves de l'Asse tirent leur origine du Mont Caucase & du Taurus. Nous ne parlerons ici que de ceux qui ayant leurs sources dans le Caucase, traverfent la Mingrellie pour se rendre dans la Mer Noire. Un de ces Fleuves est le Phase. Le Phase est le premier de tous. Procope a cru qu'il entroit dans la mer avec une si grande impétuosité, que vis-à-vis de son embouchure l'eau n'étoit point salée, & qu'ainsi on y pouvoit faire provision d'eau douce sans entrer dans l'emboucheure de cette riviere. Agricola asfure au contraire, que son cours n'a aucune impétuosité. Pour moi je puis dire, après l'avoir veu plufieurs fois, qu'au commencement de sa course il est fort impetueux, & qu'après être arrivé à la plaine, son cours est si imperceptible, qu'on a de la peine à remarquer de quel côté il court. Il est vrai aussi que ces eaux ne se mélent point avec celles de la mer, ce qui leur arrive à cause qu'étant beaucoup plus legere elles nagent au dessus : ces eaux sont comme plombées, à cause, comme dit Arian, de la terre qui y est mêlée. Mais quand on les à laissé reposer quelque tems, elles ne cédent point en bonté aux meilleures eaux du monde. Les Anciens, par cetteraison, vuidoient leurs vaisseaux & les remplissoient de cette eau. qu'ils croyoient fort importante aux bons sucsés de leur navigation. La riviere de Phase se de-

\* Rivieres du paysq.

183

ette inducrigine des l'Afie tik du Tauceux qui travers la Mer Le Phaqu'ilenimpétuoire l'ean pouvoir trer dans ricola af a aucune iprès l'ancement qu'après si imperrquer de ces eaux ner, ce oup plus ux fone Arian d on les e cédent u monuidoient ette eau. ons fuc-Phase se:

de-

u Caucafe

décharge dans la mer par deux bouches, entre lesquelles elle forme une Isle où les Turcs bastirent l'année 1573. une Forteresse. Amurat avoit en ce tems-là pris au Persan la Ville de Teflis: il creut que ce Port seroit fort propre pour faire passer plus aisément ses Troupes à la conquête de la Perse qu'il avoit dans l'esprit, & se rendre Maitre de la Ville de Cotatis l'entrée & la clef du pays, de ce côté-là. Ses Galeres remonterent bien avant dans la riviere, mais les Georgiens qui les attendoient à l'endroit du fleuve le plus étroit, les traitterent si rudement qu'ils les firent retourner à l'endroit du fleuve où ils batirent cette Forteresse. Le Prince d'aujourd'hui l'a demolie, & en a enlevé vingt-cinq pieces de Canon. Les Officiers qui la tenoient pour le Turc n'ont point écrit à la Porte la prise de cette Place, & ils en tirent encore aujourd'hui les mêmes émolumens, qu'ils thoient lorsque leur garnison étoit sur pied. Au dessus de l'Isle le Phase a bien un demi mille de largeur. Ses rivages sont bordés de beaux arbres & frequentés de pêcheurs qui y sont heureusement la pêche de l'Esturgeon. Plus haut dans cette riviere on trouve plusieurs petites Toutes les maisons de ces Isles ont une petite Barque faite d'un tronc d'Arbre creusé que les femmes peuvent conduire, la riviere étant fort aisée à traverser en cet endroit; Arrian, qui la fut reconnoître par ordre de l'Empereur Adrien, dit dans une de ses lettres, qu'il avoit veu au côté gauche de son embouchure une statuë de la Déesse Rhea. Ce Temple fut consacré à l'honneur de la. la Vierge du tems de l'Empereur Zenon, & c'est peut-être la l'étymologie du nom Recas, que les Mingrelliens donnent aux rivages des rivieres. J'en tire encore cette conjecture, que les Eglises qui se trouvent maintenant dédiées à la Vierge, & qui se voient sur les Montagnes, peuvent avoir été autresois des Temples dédiez à Rhea: car on batissoit sur les Montagnes des Temples decette mere des Dieux; à l'imitation du changement de ce principal Temple dédié à la Deesse Rhea, ils ont été de puis consacrez dans les mêmes lieux à la Vier-

ge Marie.

\* Après le Phase vient le Skeni-Skari, c'està-dire, le Fleuve Cheval, à qui les Grecs avoient donné le même nom à cause de sa vitesse. Arrian, & tous les Geographes qui l'ont faivi. mettent d'autres fleuves entre le Phase & le Skeni, en quoi ils se sont trompez. & je puis asseurer que le Skeni oft le premier des Fleuves qui se rende dans le Phase. Jo corrigerai ici beaucoup d'autres fautes que ces Auteurs ont faites dans la description des Fleuves de capais. La riviere Abbascia & le Tachur entre encore dans le Phase : l'Abbascia est le Glaucus de Strabon, & le Tachur ne peut-être autre que le Sigamé d'Arrian, quoi qu'il le mette après le Copo. Il y a encore aujourd'hui un lieu nommé Sinagi, par où cette riviere passe, duquel elle a pris son nom.

Pour la rivière Cobo, ceux du pais l'appellent aujourd'hui Ciani Skari: il est appellé dans le Nation souver

L'E
rian le
par la
tées pa
dre les
forte q
il fait
couran
& font
bre de
des ha
font f

d'Estur L'H tia, n' être à connu qui lui un lieu L'Oc & c'est Tarsua tes. Aj qui pre

de Mo

Coddo

des Ab

riel,

quand

parle la voir qu

que sel

ce côté

<sup>\*</sup> Voyez la Carte Geographique qui est la premiere care de ce païs, qui ait paru.

dans les Cartes Cianeus. & ainsi nommé d'une Nation qui en habite les rives, & qui vient

souvent traffiquer en Mingrellie.

L'Enguria est l'ancien Astelphe., car Arrian le met proche du Cianeus : il descend. par la pente des Montagnes qui sont habitées par les Suanis, & la ohaleur faisant fondre les neiges dans ces Montagnes, il croit en forte qu'on n'y fauroit passer sans barque. Plus il fait chand plus ses eaux sont frasches, &. courant entre des caillous elles s'y purifient, & sont excellentes. Il s'y pêche grand nombre de truites que ceux du pais prennent avec des hameçons faits de bois, quand ses eaux. font fort crues on y prend ausli beaucoup, d'Esturgeons...

L'Heti, que l'on rencontre après l'Engutia, n'est point marqué dans les cartes, peutêtre à cause de sa petitesse : mais il est fort connu par la péche qui s'y fait d'un poisson qui lui est particulier. Il entre dans la mer en

un lieu nommé Gaghidas.

L'Ochums passe par un lieu nommé Tarscen, & c'est peut-être de là que vient le nom de Tarfua fous lequel il est marqué dans les Cartes. Après l'Ochums l'on trouve le Moquis, qui prend son nom de la Ville, & Evesché de Moquis qu'il traverse. Le dernier est le Coddors ou Corax, il separe la Mingrellie des Abcasses, comme le Phase la separe de Guriel, où l'on parle la langue Georgienne: quand on a passe le Coddors ou Corax l'on parle la langue des Abcasses, ce qui fait assezvoir que le Coddors est l'ancien Corax, puis que selon les Anciens il borne la Colchide de ce côté-là.

enon, & m Recas ivages des ture, que

nt dédiées. ontagnes, mples dé-Monta-Dicux; 1 principal

nt été de-

la Vier-

ri, c'est-Grecs 2de sa viphes qui entre le sompez, premier afe. Jo que ces

& le Ta-Abbascia chur ne 1, quoi encore nom.

ion des

l'appelappellé dans

miere care

Il me reste à dire sur le sujet de ces mers, qu'en beaucoup d'endroits de la Mingrellie, de principalement dans les plaines, la terre resonne quand on y passe à cheval, comme si che étoit creuse par dessous! ce qui rend plus probable l'opinion que l'on a cue de la communication de la Mer Caspiene avec l'autre mer. Ajoutez que l'on trouve dans ces deux mers deux mêmes especes de poissons. L'on pêche beaucoup d'esturgeons dans la Mer-Noire, de dans la mer Caspiene, il y en a une signande quantité, que le Roi de Perse tire plus de cinquante misse escus tous les aus de la pesche qui s'en fait à l'emboucheure de la riviere Cirus.

Polibe croit que le Pont Euxin s'emplit toujours davantage, & qu'il doit être un jour changé en lac, fréela étoit vrai, il y auroit longtems qu'il seroit rempli : cependant l'on voit par les Coquilles qui se trouvent aux murailles d'une petite Chapelle antique proche de Cassa, nommée le Cherci, que la mer s'est autresois étendue juques-là, dans le tems peutêtre que le destroit du Bosphore s'est trouvé bouché, dont les Turcs disent avoir quelque tradition entr'eux.

Le Pont Euxin est fort sujet aux tempestes, principalement l'Hiver La Tramontane, ou vent du Nort est sa traversie, & dans cette mer elle couvre l'air de nuages & d'obscurité, au lieu que dans les autres païs elle le purge & le rend plus serain: ainsi c'est avec beaucoup de raison qu'Horace a dit, \*que des nuages obscurs couvrent toujours ces mers. De-là vient le

18 Illis umbrosa semper fant aquere nubes, & incerta dies,

nom ( de sor les da quelqu ches d ces qu donne des If quesfo de l'E ces ab Confta ayant ( ca, & durcies cinqua rent au ces flor avoir d

Thons demeur feul qu'fur la tapays ne qu'il a celt fort chure de mois connoide nôtre te livres

cellin.

\* E!

Des I

tres:

ces mers, lingrellie, a terre recomme si qui rend eue de la avec l'auces deux. L'on pêr-Noire, le si grane plus de la pesche viere Ci-

iplit touun jour oit longlon voit murailoche de ner s'est ins peuttrouvé quelque

mpestes, ne, ou ette mer ité, au rge & le coup de obscurs vient le nom

erta dies,

nom qu'on lui donne de mer-noire plûtôt que de son sable, ou fonds: Il n'y a point d'Isles dans cette mer, si l'on ne conte pour Isles quelques petits rochers qui se trouvent proches de ses côtes, mais il n'y a que les glaces qu'il charie quelquesfois, qui ayent pû donner lieu à ce que dit Ammian Marcellin des Isles flottantes. En effet il s'y voit quelquessois de fort grandes glaces, & du tems de l'Empereur Constantin Copronime ces glaces abbatirent un grand pan des murailles de Constantinople : car l'Hiver de l'année 765. ayant été fort rude toute la mer-Noire se glaça, & les neiges qui vinrent après s'étant endurcies par le froid, on y vit des glaces de cinquante coudées d'épaisseur qui se separerent au printems en autant de masses de glaces flottantes assez semblables à des Isles, pour avoir donné sujet à ce qu'en dit Ammian Marcellin.

\* Elian dit que l'on y prend beaucoup de Thons, pour moi dans tout le tems que j'ai demeuré dans le pays, je n'en ai veu qu'un seul qui sut servi comme un poisson fort rare sur la table du Patriarche, & les Pescheurs du pays ne le reconnurent point, mais peut-être qu'il a pris l'Esturgeon pour le Thon, qui y est fort commun. On le pêche à l'embouchure du Phase & du sleuve Enguria depuis le mois d'Avril jusques à la mi-Aoust. Ils en connoissent de 3. sortes, le Zutki, qui est le le nôtre & qui ne pese jamais plus de cinquante livres, il est de meilleur gout que les au-

Des Poissons

tres: on porte au Prince ceux de cette espece; de on les met dans des reservoirs, où j'ai obsservé qu'il est vrai, comme le dit Aldrovandus, que ce poisson ne mange point des chosses que l'on jette aux aurres poissons, de qu'il vit du limon qu'il léche de qu'il ramasse le long des bords du lieu où il se trouve: ainsi il ne mord point à l'hameçon, de on ne le sauroit prendre qu'avec des filets:

Ils nomment la seconde espece d'Esturgeons Anglakia: elle n'est guere differente de la premiere sece n'est en ce qu'elle a la tête differente, la chair moins bonne, & qu'il est beaucoup plus grand. Mais les Esturgeons nommez Poronci, qui font une troisieme espece, sont encore plus grands, & de mon tems ils en prirent un qui étoit une fois plus gros qu'un bufie: leur chair n'est pas si délicate que celle des autres. Ils les taillent par tranches, grandes de deux palmes, qu'ils salent & font sécher au Soleil: ils appellent ces tranches moroni. Des œufs de ces trois especes d'Esturgeon \* l'on fait le cavial, ils les saupoudrent de sel après les avoir mis dans quelque vaisseau de bois, les exposent au Soleil, & les remuent plusieurs sois le jour, & quand ils ont pris un peu de corps ; ils les mettent dans d'autres vail-L'espece la plus petite, nommés Zutchi, rend plus d'œufs que les autres, on ne jette rien de ce poisson si ce n'est certains petits os plats qui sont attachez sur sa peau; il n'a point d'arrêtes, mais en sa place un cartila

Maniero de faire le Caviali

tilage depui foutie pieces lagel. che aj meille refine colle cheur tre le la cru vieres geons autres On le cinq c aifé ai ceux

lls
peche
l'embe
toute
envire
dre au
attach
état.
deux
fur le
teau :
donné

ment

pesche

tte espece;
où j'ai obAldrovant des chos, & qu'il
amasse lo
e: ainsi ilno le sau-

Aurgeons de la prediffereneft beauns nome espece. tems ils ros qu'un que cello s, granfont léches mod'Efturidrent de vaissean remuent is un peu res vailommée es. on certains peau; il un cartila

tilage tendre & gros d'un doigt, qui s'étend depuis la tête julqu'au bout de la queue, & foutient tout fon corps. Quand on a mis en pieces l'Esturgeon & qu'on lui ôte ce cartilagel, - il s'étend comme un boyau: on le seche après au Soleil, & on le garde comme la meilleure chose que l'on puisse manger en Ca resme. On fair du ventre de l'Esturgeon cette colle qu'on appelle colle de poisson; les Pescheure ont des marques certaines pour connoître le tems de cette pesche, ils en jugent sur la crue des eaux. Les caux de toutes ces rivieres viennent de neiges fonduës, les Esturgeons en aiment la fraischeur, & quittent les autres endroits de la mer pour la veninchercher. On les-voit quelquesfois sauter la hauteur de cinq ou six piedshors de l'eau, si bien qu'il est aisé aux pêcheurs de juger, par le nombre de ceux qu'ils voient sauter hors de l'eau, si la pesche est bonne.

Ils les pêchent de cette maniere. Chaque pêcheur a sa barque & son filet, ils sortent à l'embouchure de la riviere avec leur filet qui a toute la longueur de leur barque, c'est à dire environ quarante palmes: ils le laissent pendre au fonds de l'eau, les pierres qui y sont attachées au lieu de plomb, le tenant en cet état. Les deux bouts du filet sont attachez à deux cordes que deux hommes tiennent l'un sur le devant, l'autre sur le derrière du batteau: & quand ils sentent que l'Esturgeon a donné dans le filet, ils en relevent promptement la partie inserieure par le moyen de ces deux cordes, & ayant tiré le poisson dans leur

bar-

barque ils lui passent un cordeau à la gueule, le rejettent en mer, & le tiennent long-tems en vie attaché de la sorte.

Ils ont la pêche d'un autre poisson appellé Suia, les Tures le nomment Calcan Baluch, c'est a dire poisson Bouclier; car il en a la sigure, il est plat, rond, couvert de petits os applatis, a les deux yeux d'un même costé, qui est d'une couleur tirant sur le gris, de l'autre coté il est presque tout blanc.

L'on prend cette sorte de poisson en pleine mer avec des rets qui n'ont que la hauteur d'un homme, mais qui sont fort longs, on les sait descendre jusqu'au fonds de la mer où ce poisson se plait. Cette pêche dure depuis le mois de

Decembre jusqu'au mois de May.

Ils ont un autre poisson appellé Cephalo, l'Hyver est le temps de sa pesche, il y en ade deux especes, \* le Cephalos; & le Cocoba, n'y ayant point d'autre difference sinon que le Cocoba est beaucoup plus petit. Il y a encore d'autres petits poissons, mais trop communs pour qu'on se donne la peine de les pêcher.

L'on voit quelquesois dans cette mer beaucoup d'harans, & ces années-là ils en tirent un présage que la pesche de l'Eturgeon doit être fort abondante. Ils en sont un jugement contraire lorsqu'il n'en paroit point. L'on en vit une si grande quantité l'année 1642, quela mer les ayant jettez sur la Spiage, qui est entre Trebisonde & sel pays des Abcasses, elle s'en trouva toute couverte, & bordée d'une digue de har Ceux pellat l'on vi beaux cette c du paï d'autre tité.

Vent da J'en ai quefois que Pli Thrace

Les un provider les arbre qui des truites, petite, daragolia. la mer, ve que de

Il y a de, mais fans. C Phase su de-là, si les Argo ce, com

<sup>\*</sup> Cephalo est le même que celui qui est connu en I-

<sup>\*</sup> Des O

long-tems n appelié n Baluch, na la fiits os apcosté, qui de l'autre

a gueule,

en pleine teur d'un on les fait ù ce poise mois de

Cephalo, y en a de coba, n'y ue le Coa encore ommuns oêeher. ner-beau-

en tirent con doit ugement L'on en 2. quela i est entre elle s'en ne digue de de

onnu en I-

de harans qui avoit bien trois palmes de haut. Ceux du pais apprehendoient que l'air ne s'empestât de la corruption de ces poissons, mais l'on vit en même tems la côte pleine de corbeaux & de corneilles, qui les delivrerent de cette crainte, & mangerent ces poissons. Ceux du pais disent que la même chose est arrivée d'autrefois, mais non pas en si grande quantité. 12 क्यां वार्यको के सामना है। व्या अवन कर्म के देखें

Ils ont des huitres, mais quand ils les trouvent dans leurs filets ils les rejettent en met. J'en ai ouvert de noires, d'j'y ai trouvé quelquesois des perles rousses, semblables à celles que Pline dit avoir vûë dans le Bosphore de Thrace.

Les rivieres abondent en truites, &ils ont un proverbe parmi eux, que dans les rivieres, sur les rivages desquelles se trouve un certain arbre qui porte des épines, on y trouve aussi des truites. Ils connoissent deux sortes de truites, l'une qu'ils appellent calmacca fort petite, & l'autre plus grande qu'ils nomment aragolia. Ces plus petites se pechent aussi dans la mer, mais la plus grande espece ne setrouve que dans les rivieres.

Il y a toute sorte de Gibler dans la Colchide, mais c'est principalement le pays des faisans. Cet oiseau tire son nom de la riviere du Phase sur les bords de laquelle on le trouve, comme aussi dans tout le reste du pays; c'est de-là, si nous en voulons croire Martial, que les Argonautes le transporterent dans la Grece, comme il le dit dans ces deux vers,

<sup>\*</sup> Des Oyfeaux.

ta carinà q ante mibi notum nil nisiphafis erat.

ils le prennent avec l'autour. Quoiqu'il y ait grande quantité de perdrix dans la Georgie, il ne s'en voit point dans la Colchide, car elles me sty pourroient pas conserver à cause que la Colchide est pleine d'oiseaux de rapine. Le voisinage du Caucase où ils font leurs nids en produit de toutes les especes: peut-êtte aussi que le même ciel qui porte les hommes de ce pays au brigandage influë les mêmes impressions sur les oyseaux. It yen a de toutes sortes, mais principalement des épreviers qu'ils dressent ordinairement en 8. jours, après Tesquels ils leur font voler da caille, & la laissent alter sur leur foi; ils ont tous des épreviers au tems des cailles, & au commencement de l'hyver. Pour ne point fairela dépense de les nourrir, ils leurs donnent la liberté. Entre diverses sortes de faucons qu'ils ont, il y en a deblancs plus estimez que les autres, mais le Prince seul en peut avoir, les autres sont permis à tout le monde, ainsi ils ne manquent point de faisans ni de canards. Les aigles y sont fort communs, ils les prennent seulement pour avoir de leurs aisles, car ce sont les seules plumes qui puissent Servir pour mettre au bout de leurs stéches, qui Sont fort longues. Comme ce pays est sur le bord de la mer, & plein de rivieres, il y paroit souvent de nouvelles especes d'Oyseaux. Le Prince en est ficux pliere a plus r il arri les pe che av qu'il a je lui pour l'avoi mettr à caui

font.

\*I1 Colcl rien à en a c en a c camp où ils nent o ceux qu'en plat 8 gence tiplien midite trouv ils eff harno

Chevr Ton

dans

transporta nil nisipba

iqu'il y ait eorgie, il , car elles cause que rapine. Le urs nids en peut - être s hommes es mêmes a de tous épreviers urs, après le & les tous des au comint fairela ionnent la e faucons Aimez que eut avoir, nde, ainfi ni de camuns, ils r de leurs quipuillent léches, qui fur le bord paroit fou-

Le Prince

elt

en est fort curieux. il a des Oyseleurs en divers sieux pour les prendre, & a fait dresser une volliere avec de l'eau au milieu, où l'on met les plus rares: dans le tems que j'étois à sa Cour, il arriva que tenant conseil avec les principales personnes de son Etat, où étoit le Patriarche avec plusieurs Evêques, on lui vint dire qu'il avoit paru un oyseau sort extraordinaire; je lui vis quiter le conseil & monter à cheval pour l'aller prendre, comme il sit, & après l'avoir faitsvoir à toute l'Assemblee, il le sit mettre dans sa volliere qui est très-belle à voir à cause de la grande diversité d'oiseaux qui y sont.

\*Il n'y a point d'homme si pauvre dans la Colchide qui n'ait un cheval, car il ne coute rien à entretenir; entre les Gentilshommes il y en a qui en nourrissent deux cens, & le Prince en a cinq mille. On les laisse toute l'année à la campagne. Ils ne s'éloigneut point des lieux où ils ont accoutumé de paître, & ils y retournent quand ils peuvent échapper des mains de ceux qui les ont pris, on ne les ferre point qu'en tems de guerre: autrement dans ce pays plat & où il n'y a point de pierres cette diligence seroit inutile. Les Moutons n'y multiplient pas beaucoup, peut-être à cause de l'humidité du pays, ils ont la laine fort fine. On trouve vers les Montagnes des leopards, dont ils estiment beaucoup la peau pour parer les harnois de leurs chevaux. Il se trouve aussi dans les montagnes un animal qui tient de la chevre & du cerf, il a le poil plus brun que Tome VII.

<sup>\*</sup> Des animaux à quatre piede,

celui du c erf, auquel il ne cede point en grandeur de corps, mais il ales cornes approchantes de celle de la chevre & retortes en arriere, d'une couleur entre le noir & le cendré: elles ont bien trois palmes de long. La chair de cet animal est fort délicate & beaucoup plus estimée que celle du cerf: j'en ai vû de cette même espece en Circassie. Ils ont encore de toutes les sortes de bêtes sauvages que nous avons en Europe & beaucoup d'ours, il y en a même de blancs, & principalement sur le Mont Cyais, quoi qu'il soit separé des autres & qu'il n'y tombe point de neige, ce qui me fait croire que les ours blancs sont une espece d'ours particuliere, & que lablancheur ne leur vient point des neiges, puisque dans le Mont Caucase qui en est toujours couvert, il ne s'en trouve point de cette sorte.

Ils disent qu'il y a des busses sauvages sur la frontiese des Abcasses; avec cela beaucoup de loups. Les harats des chevaux en seroient tous les jours ruinez s'ils n'avoient l'industrie de se serrer les uns contre les autres pour s'en desendre, de mettre leurs poulains au milieu, & de leur tourner la crouppe. Les loups n'en pouvant pas venir à bout à force ouverte, se cachent dans les herbes pour les surprendre, & se jettant sur ceux qui sont écartez de la troupe, les étranglent & les viennent manger la

nuit.

Le renard est trop fin pour se mêler avec tant debêtes sauvages, aussi n'y en a t'il point, mais il y a un animal qui lui ressemble, si ce n'est qu'il est un peu plus grand. Ils l'appellent Tourra. Cet animal a le poil rude. Ils vont par troupe.

cris, femble encor porter pagne trouve la côte l'opini d'anim

\*Le

felicité

tion,

pense

tous le

pe,

magnif che seri recevoi aussi un descend d'Aram faire de & des fe échauffe croit av l'or & de du pays s'attirer n'allegu ni l'auto autrefois aujourd'

pe, & sur le soir ils commencent à faire des cris, qu'ils continuent toute la nuit, assez semblables à la voix d'un homme. Ils font encore plus de mal que les renards, & emportent niême à ceux qui dorment à la campagne, leurs souliers & leurs bottines. On trouve aussi des castors dans les rivieres & sur la côte \* de la iMer, ce qui est contraire à l'opinion d'Aristore, qui dit qu'il n'y a point d'animal à quatre pieds qui vive dans la mer.

\*Les Mingrelliens, qui croient que c'est une selicité de changer quand ils veulent d'habitation, ne sauroient se resoudre à faire de la despense en leurs bastimens, quoi qu'ils ayent tous les materiaux propres à en faire de très magnifiques, principalement une pierre blanche semblable à celle de Malthe, & qui peut recevoir toutes sortes d'ornemens. aussi une autre pierre grise que le torrent, qui descend de la Montagne qui est au dessous d'Arama, roule en bas. Ils s'en servent pour faire des meules de moulin, des mortiers, & des fours pour cuire le pain, car on la peut échausser beaucoup sans qu'elle se casse. On croit avec beaucoup d'apparence qu'il y a de l'or & de l'argent dans le Caucase, mais ceux du pays tiennent la chose cachée pour ne pas s'attirer l'envie & les avanies des Turcs. n'alleguerai point la fable de la Toison d'or, ni l'autorité de Pline, qui dit qu'il y en a eu autrefois beaucoup. L'on tire de l'or encore aujourd'hui proche de la Ville d'Aradan dans

\* Arift. liv. 8. Hift. des enimaux cap. 5. Des pierres, mines & mineraux

it, mais est qu'il Tourra.

en gran-

rochan-

arrie-

cendré:

k beau-

j'en ai Ils ont

auvages d'ours,

lement

aré des

ige, ce

cs font

lablan-

puisque

irs cou-

es fur la

coup de

**feroient** 

ndustrie

our s'en

milieu,

ips n'en

erte, se

ndre, &

la trou-

nger la

vec tant

orte.

ar troupe. la Province qui a appartenu autrefois au Prince Artabegi. Il y a aussi de l'Antimoine. On m'a dit que se Prince d'Imirete fait travailler des Mines dans ses Etats, mais il tient la chose la plus secrette qu'il peut, & un des sujets de Dadian ayant porté à Constantinople une montre d'or & d'argent des Mines d'Odisci, le Prince à son retour lui sit couper un pied & une main, pour le châtier de cette intelligence avec les Turcs.

Il y a des Mines de fer sous la Montagne d'Imircte, & des peuples entiers qui ne sont autre chose que les travailler: il y en a aussi à Odisci, mais ils ne veulent pas même que leurs voisins sachent que le pais ait cette richesse. On a aussi découvert dans les Montagnes de l'Evêché de Cavis une Mine d'ocre.

J'y ai veu le plane, mais il y est rare; il se trouve de la \* regalisse sur les rives du Phase, les racines n'en sont pas grosses, il y en a beaucoup d'avantage en Georgie. Je n'y ai jamais veu de la grande centaurée, mais beaucoup de la petite, aussi-bien de celle qui a les fleurs rouges que de celle qui les a blanches. Les herbes qui ont beaucoup d'odeur en nos quattiers n'en ont point en ce pais-là à cause de sa grande humidité.

Quoi que Strabon & quelques autres Auteurs anciens ayent dit que le miel de Colchideest fort mal sain, & sait tourner la cervelle à ceux qui s'en servent, je ne laisserai pas d'asseure que c'est le meilleur miel du monde, & qu'i

a tout bon ir de me core u du fu lorfqu a doni vers le blanch ment ; comm vient c dans 1 là il e va pas mun, tems d de con

Ils n écorces être do il a fait masse d le lauri qui en te d'aut

tant fer

<sup>\*</sup> Des Arbres & des Plantes. † Du Miel de la Colchide.

u Prinne. On ravailler t la choes fujets ple une 'Odisci, pied & telligen-

ontagne ne font a lauffi à me que cette ris Mone d'ocre. are: il se lu Phase, en a beauai jamais beaucoup les fleurs nes. Les nos quarcause de

s Auteurs olchideest elle à ceux d'asseurer & qu'il

a toutes les marques que Matthiole donne au bon miel: ce qui vient de la grande quantité de melisse qui croît dans le pais. Ils ont encore un autre miel fort blanc & dur comme du sucre, il ne s'attache point aux mains lorsqu'on le manie, & je croi que sa couleur a donné sujet à l'erreur de Pline, qui dit que vers le Pont Euxin on trouve des abeilles blanches. Ceux du pais au contraire affirment que les abeilles qui le font sont jaunes comme les autres, mais que cette couleur lui vient de ce qu'il y a beaucoup de roseaux dans le pais d'où elles le tirent. Pour celuilà il est fort estimé dans le païs, mais il ne va pas jusqu'à Constantinople comme le commun, car le miel blanc se receuille dans le tems de l'hiver, pendant lequel ils n'ont pointde commerce avec Constantinople, la merétant fermée dans ce tems-là.

Ils mettent quelquefois leur miel dans des écorces de citrouilles ameres, ce qui a peutêtre donné sujet à Strabon d'en parler comme il a fait, & il est vrai aussi que celui qu'on ramasse dans les montagnes, dans le tems que le laurier-rose est en fleur, fait vomir ceux qui en prennent: si bien que les Paisans, faute d'autre remede, s'en servent pour se purger.

## RELATION

DE LA

## COLCHIDE

ET DE LA

## MINGRELLIE,

Par le Pere Dom Joseph Marie Zampi, Missionnaire en la Colchide.

E crains que le lecteur, en lisant ce petit ouvrage, ne se trouve autant trompé que les espions du Roi Saul, qui étant allez par ordre de ce Prince, pour se saifir de David, ne trouverent que son phantôme dans son lit au lieu de sa personne. On croira trouver parmi ces Peuples le veritable Christianisme, & l'on n'y en trouvera que l'ombre, & la figure, couverte de beaucoup de superstitions.

Les Mingrelliens, dès la naissance de l'Eglise, reçurent la Foi Chrétienne, selon les rites des Grecs, par de très-saints Docteurs, de même que les autres Nations d'alentour, & ils la conserverent pure pendant une longue suitte d'années, jusqu'à ce que ceux qui la cultivoient dignement parmi eux étant venus à manquer, ils la COII-

confo & ave en vr glise De

comm du ci habil rance un a parm & la me u Mais nous trifte falen ques ne fa leurs ni éc du c (car quen profe fes fi leurs croie parc

> $\mathbf{D}$ gerei point le Pa ou fa

que

& avec des rites des Juifs; s'étant éloignez, en vrais Grecs qu'ils sont, de la Sainte E

glise Catholique Romaine.

Depuis cela, ces malheureux, qui au commencement marchoient dans le chemin du ciel, sont tombez, faute de Pasteurs habiles, dans l'abyme d'une si épaisse ignorance, qu'ils se trouvent aujourdhui dans un aveuglement prodigieux. On ne fait parmi eux ce que c'est que Foi ni Religion; & la plûpart regardent la vie future comme une fable, & une invention humaine. Mais le pire, & ceci est un malheur que nous devons pleurer, comme autrefois le trifte Jeremie pleuroit sur la pauvre Jerusalem, c'est que leurs Pretres, leurs Eveques, & leur Catholicos, ou Patriarches, ne savent point quelle est l'obligation de leurs charges, & ne savent même ni lire ni écrire: si loin d'eux est la connoissance du culte Divin! Leurs Pretres, on Papos, (car c'est ainsi qu'ils les appellent,) uniquement attentifs à les tromper, ne font profession que de savoir prédire les choses futures, feignant de les trouver dans leurs livres; & ces miserables aveugles les croient, comme s'ils étoient des Anges. parce qu'ils font obligez de vouloir tout ce que leurs Prêtres veulent.

De là il arrive que quand ils sont dangereusement malades, ils ne consultent point de Médecin; mais qu'ils appellent le Papas; non qu'ils vueillent se confesser ou faire qu'il prie Dieu pour le salut de

I 4 leur

\*6.7

IE,

opi, disf-

nt ce peint tromqui étant ur se saion phanpersonne. uples le en troucouverte

fance de nne, seès-saints Nations ure penjusqu'à gnement er, ils la

con-

leur ame; c'est dequoi ils nes'embarrassene gueres; mais afin de favoir de lui si son livre porte qu'ils mourront, ou ne mourront point de cette maladie; & pour quel sujet elle leur est venuë. Ce Papas commence gravement à feuilleter, & refeuilleter son livre. & il dit ensuite au malade: qu'il y a une telle Image, qui est en colere contre lui, & qui le voudroit faire mourir. qu'il faut pour l'appaiser lui offrir une chevre, on une vache, on un bouf, ou quelqu'autre wittime, ou de l'argent, afin qu'elle ne le sut point. Les pauvres malades, de peur de mourir, promettent au Prêtre ce qu'il veut, & ils le donnent. Mais il le prend pour lui-même, & ceux qui le donnemen sont la dupe. Telle est la science de ces Papas, qui succendle sang de ces infortunez Mingrelliens, qu'ils abusent avec leurs fuperstitions.

Ce fut pour remedier à leur déplorable état, que nôtre St. Pere le Pape Urbain VIII. touché d'une compassion vraiment paternelle, & brûlant, comme un digne Pasteur, du zéle de ramener au bercail ces Brebis égarées, leur destina en 1632. quelques Peres Theatins fort zelez pour lesa-but des ames; lesquels s'étant exposez à mille & mille dangers sur la mer, surent pris par les Turcs, conduits à Constantinople, avec beaucoup de peril pour leur vie, & ensin délivrez par le crédit du Roi

très-Chrétien, qui y intervint.

Mais ce n'étoit pas là la premiere misson des Theatins faite en Mingrellie. Car déja

déia si dont t voit er les pr favoir homm homm autres tres p d'Odiff Meppe des Ga qui fo entre . Prince & part du paï fondér la suitt veaux d'une i le pays se, ou

> En que Jesus qui

> vaux &

dans le

rrastene u fi son e mourour quel as comrefeuilmalade: en colere mourir. e chevre. lgu'autre ne le tuë peur de ce qu'il le prend nnent en e de ces infortuvec leurs

plorable Urbain raiment in digne ercail ces 2. quelour le fapofez à , furent onstantiour leur it du Roi

ere misllie. Cardéja

déja six ans auparavant, le même St. Pere dont nous vous venons de parler, y en avoit envoyé d'autres, lesquels y poserent les premiers fondemens de cette mission, savoir les Rev. Pere D. Pierre Avitabil, homme de sainte vie, & Jaques Stefani,... homme aussi de sainte vie, avec quelques autres, que Sa Sainteté chargea de Lettres pour le Dadian, ou Prince souverain d'Odisse, qui est la Mingrellie, pour le Meppe, ou Roi d'Imirette, pour le Prince des Gurielliens, & pour celui des Cacketiens,. qui sont des parties de la Georgie, situées entre la Mingrellie & la Perse. Tous ces Princes recurent nos Peres favorablement. & particulierement Zaimoras Can, Prince du pais de Gori, dans la Georgie, où ils fondérent leur premiere habitation: & dans la suitte des tems, y ayant succedé de nouveaux sujets, d'une vertu singuliere, &: d'une rare prudence, ils s'étendirent dans le pays de Gurielle, & dans celui de l'Odifse, ou Mingrellie, quoi qu'avec des travaux & des souffrances incroyables.

### CHAPITRE I.

En quel tems les Colchéens reçurent la Foi de fesus-Christ, & qui furent les premiers qui la planterent dans leurs Païs.

OMME les Colchéens sont en géneral plusieurs Peuples presqu'unisormes dans les saintes Céremonies, savoir les Aheas, les Circossiens, les Alames, les Soanes,

15:

& autres, j'ai crû, qu'avant que de venir au particulier des Colchéens, il étoit nécessaire d'avertir le Lecteur du nom particulier de ces Peuples, qui ne font presque qu'une Nation. On tient par tradition que le glorieux Apôtre Sr. André prêcha la Foi aux Abcas; qu'il fut en Scythie, qu'il passa en Grece & en Epire, puis chez les Sodianes, & chez les Suidiens; & que pour certain il s'arrêta enfin chez les Abras, qui font une partie de la Colchide. qui porte davantage à le croire ainsi, est une ancienne Egliseà trois ness, bâtiedans un village de cette Province, appellée Pieciola, en l'honneur de ce Saint, laquel-Te est Metropole de toute la Colchide; où chaque Catholicos, ou Patriarche va une fois en sa vie, avec tous ses Evêques, & y fait la sainte Huile, qu'ils appellent Mi-Le Prince y va aussi, & toute sa Cour. Cette Eglise s'appelloit premierement Sainte Marie de Picciola; mais ladévotion qu'ont ces peuples pour Saint Andre, qu'ils tiennent qui l'a fait bâtir, a prévalu, & ils lui ont donné son nom.

On raconte que devant cette Eglise, il y a une colomne de marbre, de laquelle, par un jugement de Dieu, sortit un tormant d'eau bouillante, lors que ce Saint Apôtre y sut mis à mort; duquel torrent plusieurs personnes ont arrêté le cours par l'invocation de ce Saint: d'où vient que depuis ce miracle, les peuples eurent une grande véneration pour ce Saint, & qu'en passant devant cette Colomne ils s'agenouilent,

ent, fçai d
Caftell
ciola,
barbar
te Col

Qua des G fous I' foi Ch Cleme PIAe c jan. re T. 2 dée. toutes conver ne fem rologe le nom rieux d qui - |'a| parle de Thomas dit qu'e l'état d xerçant miration pondoit quoi ell foit dans fon Dieu

La no miration ent, & la baisent. Ce que j'en dis, je le seai d'un de nos Peres, le Pere Christoste Castelli, qui fut avec un Catholicos à Picciola, & qui vit la véneration, (quoi que barbare,) que ces peuples avoient pour cette Colomne, pour ce Saint, & pour la

croix qu'il porte sur la poitrine.

venic

oit né-

m par-

it pres-

traditi-

ré pre-

cythie.

uis chez

& que

s Abcas.

de. Ce

insi, est

tie dans

ppellée

laquel-

ide; où

va une

ques, &

lent Mi-

toute is

remiere-

ais ladé-

aint An-

bâtir, a

Eglise, il

laquelle,

t un tor-

ce Saint

1 torrent

cours par

ient que

rent une

& qu'en

agenouil-

lent,

nòm:

Quant à la conversion des Iberiens & des Georgiens, nous lisons dans Baronius, fous l'an 100, qu'ils se convertirent à la foi Chrétienne par la prédication de Saine Clement, Pape, lorsqu'il fut relegué dans l'Isle de Chersonese par l'Empereur Trajan. Je trouve l'opinion du Reverend Pere T. Thomas de Josus, Carme, mieux fondée. Il dit au livre 4. de la conversion de toutes les Nations chap. 9. fol 190. que la conversion des Iberiens fut l'ouvrage d'une semme Esclave, de laquelle le Martymloge fait mention le 15. Decembre, fous le nom de Chrétienne, avec le titre gloneux d'Apôtre des Iberiens ou Georgiens qui l'appellent Sainte Nimone. Nicephore parle de cette Sainte au livre 8. chap. 34. Thomas de Jesus, que nous venons de citer, dit qu'elle vêcut toujours saintement en l'état d'esclave, jeunant, priant, & s'exerçant en la pieté; ce qui lui attiroit l'admiration de ces barbares, à qui elle répondoit, lorsqu'ils lui demandoient pourquoi elle se mortifioit tant, qu'Elle se plaisoit dans ce genre de vie , & qu'Elle adorois son Dieu Jesus-Christ crucifié.

La nouveauté de ce nom attira leur admiration, & ils commencerent à avoir de

la véneration pour cette femme, qu'ils ne consideroient point auparavant. Il arriva qu'un jour, selon la coûtume du pays, que quand il y a quelque enfant malade, les meres le portent chez leurs voisins, pour vchercher du reméde; il arriva, dis je, qu'une mére, ayant en vain porté le sien dans plusieurs maisons, elle alla chez cette esclave, avec peu d'espérance néanmoins, qu'elle le put guerir, parce qu'on ne faisoit aucun cas d'elle. L'esclave lui répondit qu'elle ne savoit point de reméde; mais que le Dieu qu'elle adoroit étoit assez puissant pour rendre aux malades leur première santé; sur quoi prenant l'enfant entre ses bras, elle le couvrit de son Cilice, fit sa priere, & le lui rendit après entierement gueri. Quelque-tems après la Reine, qui souffroit depuis long-tems de cruelles douleurs, ayant oui parler de cette cure miraculeule, & étant pleine de foi, fut trouver cette esclave, & recouvra sa fanté par son moyen. Cette guerison miraculeuse l'ayant portée à se faire Chrétienne, elle exhorta son mari à faire la même chose. Il le lui promit; mais ne l'effectuant point, il arriva un jour qu'il étoità la chasse, qu'il fut surpris d'une si horrible tempête, & d'une si grande obscurité, qu'il ne pouvoit voir ceux même qui étoient avec lui. Il en fut étonné, & se souvenant de la promesse qu'il avoit saig à să femme de se faire Chrétien, sans l'avoir executée, il promit à Dieu dans ce moment-là, qu'il le feroit sans délai, s'il

te del Pobic Etant ce qu qui, a du Re se fai Dieu un te teme tousfe mi fur p en eu lever fible vaille retire L'esc & ob color mêm Ouv furer lomn le co tienn voya flant fion. lui d instr

foi;

bout

l'Em

qu'ils ne Il arriva: pays, que lade, les ns, pour , dis je, é le sien hez cette Sanmoins. n ne failui réreméde: toit affez leur prenfant enon Cilice, s entieres la Reis de crude cette e de foi, couvra fa. rifon mi-Chrétienla même e l'effec-'il étoit à horrible bscurité, ne qui é né, & se voit faite fans l'adans ce delai, s'il le te délivroit du peril où il étoit. Aussi-tôt pobscurité se dissipa, & l'air devint serain. Etant revenu vers sa femme, il lui raconte ce qui s'étoit passé, fait appeller l'Esclave, qui, après avoir tout oui, & sû la volonté du Roi, l'exhorte à détester ses Idoles, à se faire baptizer, à adorer le véritable Dieu. Jesus-Christ crucifié, & à lui élever un temple. Ce Prince exécuta tout exactement. Il abjura ses Idoles, il exhorta: tous ses sujets à en faire de même, & il fe mit à construire un Temple magnifique. fur plusieurs colomnes. Mais comme on en eut élevé deux, & qu'on vouloit en élever une troisième, il ne fut jamais posfible de la dresser; & tous ceux qui y travailloient, & ceux qui étoient présens, se retirerent tout à fait étonnez & confus. L'esclave resta seule la nuit dans l'Eglise. & obtint de Dieu par ses prieres que la colomne se dresseroit & se placeroit d'elle même au lieu où elle étoit destinée. Les Ouvriers étant tous revenus le matin, ils. furent extrêmement surpris de voir la colomne en place. Cela servit au peuple à le confirmer davantage dans la foi Chrétienne. Le Roi qui s'appelloit Bacurie, envoya des Ambassadeurs à l'Empereur Constantin pour lui donner part de sa converfion. Ce Prince en fut ravi de joye, & lui donna des Prêtres & des Ministres pour instruire le peuple dans les mystéres de la foi; & le Prince étant allé lui même au bout de quelque-tems à Constantinople. l'Empereur le reçut fort honorablement, I.7 le.

205 RELAT

le fit Comte du premier Ordre, Duc des Confins de la Palestine, & Général de deux corps de ses Armées, qu'on appelloit les troupes des Arcieriens, & des Scutariens. Mais par l'intrigue de Rustic & de Jean, tous deux Ducs de l'Empire, qui étoient jaloux de la gloire de Bacurie, il peris. Dieu ne laissa pas ce crime impuni, car permit qu'une Armée Imperiale de 50000. hommes fût défaite par 30000. Perses, & que Rustic & Jean eussent la tête tranchée.

Le Cardinal Baronius, fous l'an 523. veut que les Colchéens ayent embrassé le Christianisme durant le Pontificat d'Hormisdas, & sous l'Empire de Justin, qui sit beaucoup de caresses à ce Roi Bacurie (dont nous avons parlé, ) lorsqu'il sur à Constantinople pour se faire baptiler, l'appellant son fils, lui donnant le titre d'Empereur d'Asie avec la Couronne & la Robe blan-

che Imperiale.

L'opinion de Tarcagnotse, au livre 5. de son Histoire, que les Colchéens, & les Armeniens, reçûrent en même tems le batême, du tems du Pape Jules, & de l'Empereur Constantin, n'est pas vrai-semblable; parce que les Armeniens se firent Chrétiens lorsque l'Archevêque Gregoire, cette éclatante lumiére de l'Armenie, brilloit; & durant le regne de Tiridate, sous l'Empire de Constantin.

·Nous lisons dans Baronius, que les Colchéens se maintinrent toûjours dans la pureté de leur foi: mais qu'ayant été instruits

des ( rille l'En s'éta étoi renc dans men de P de, fante ligio cour gene ne q de 1 victo

> dit c plût Mat port char K Tain

na t là, tanc re. par trait la ri bare

prife Aug Duc des ral de deux pelloit les Scutariens, de Jean, ui étoient, il perit. puni, car reriale de 1000. Per- ret la tête

f23. veut le Chriformifdas, fit beaurie (dont Constanappellant mpereur be blan-

re 5. de les Arle batêe l'Emfemblafe firent regoire, ie, brilie, fous

es Cols la punstruits des

des Céremonies des Grecs par Saint Cyrille, & par Methodius, son frere, que l'Empereur Michel leur avoit envoyez, & s'étant unis à des Patriarches Grecs, ils étoient tombez tous ensemble dans l'ignorence. Ils sont cependant aussi constans dans le Christianisme qu'ils étoient au commencement, quoi qu'environnez de Turcs. de Persans, de l'artares, & de Juifs. Cobade, Roi de Perse, voulut avec une puissante Armée les obliger à changer de Religion; mais ils combattirent avec tant de courage fous la conduite de leur Red Gurgene, qui n'étoit pas moins grand Capitaine que bon Chrétien, qu'avec le secours de l'Empereur Justin ils remporterent la victoire.

Aiton, Armenien, qui vivoit en 1282. dit que ces peuples sont résolus de mourir plûtôt l'épée à la main, que de se faire Mahometans. C'est Ramuzio qui le rapporte ainsi au Livre de ses Navig. 1 Par.

chap. 21.

Ketuane, Reine des Cachetiens, mere de Taimoras Can, qui fut le premier qui donna une habitation à nos Peres en ce payslà, a été célebre de nos jours par la constance avec laquelle elle souffrit le Martyre. Cette Princesse, ayant été envoyée par son fils en Perse, à Schach Ahas, pour traiter une paix avec lui, expira enfin sous la rigueur des tourmens, après que cebarbare l'eut cruellement fait souffrir dans une prison, durant un long-tems. Les Peres Augustins, qui demeurent à Ispahan en

ont décrit le glorieux martyre.

Ce même Taimoras Can, après avoir soutenu plusieurs guerres contre le Persan, son Ennemi, a perdu son Royaume pour la querelle de la foi. Ce Prince aimoit beaucoup nos Peres, qui pour le faire entrer de plus en plus dans leurs interêts, & lui marquer leur reconnoissance, lui firent présent de quelques paremens d'or & de soye.

Comme il discouroit un jour de la soi avec notre Pere D. Jaques de Stephani, qui lui parloit avec une liberté Apostolique, il en sut si irrité, que portant la main à son épée, il lui dit: Vous êtes trop obstinez, vous autres France: je défendrai ma créance cette épée à la main contre tous ceun qui me diront qu'elle n'est pas la véritable. Ce pau-

vre Pere fut obligé de se taire.

### CHAPITREIL

Du Catholicos, Chef des Ecclesiastiques.

Es Georgiens, & les Imiretiens s'étant faits de la Communion Grecque, comme nous l'avons observé, l'élection du Catholicos dépendoit des Patriarches Grecs, les plus proches du Roi des Georgiens Imiretiens; & c'étoit, ou ceux de Constantinople, ou ceux d'Alexandrie, qui les nommoient. Mais aujourd'hui, le Roides Imiretiens est le maître absolu de cette élection; & de nos jours il a fait Catholicos de toute la Georgie & de toute l'Odis-

Ke u Ces 1 pour iervai triarc ple, l dian , le titr Greca furent virent se pla au Pr avoier ce qui ne mé leur o quoi, comm ni l'au qu'aug

ces for Ce (l'Odiffé Gurielle Eglife che le ou de deffus.

Son & en chaque grand Son octon Die

Perfan,
ne pour
aimoir
faire enerets, &
ui firent
or & de

e la foi ani, qui olique, main à obstinez, créance qui me Ce pau-

ssiques.

s'étante, comdu Ca-Grecs, iens Ionstanqui les Roides ette éatholi-

l'Odif-

ke un Bere, ou Moine, nommé Ginacelle. Ces peuples reconnoissent ce Catholicos pour leur Souverain Patriarche, ne conservant plus aucune déference pour les Patriarches Grecs. Nous en vîmes un exemple, lorsque le Prince d'Odisse, Lavandadian, donna une Eglise à nos Peres sous le titre de Saint George. Quelques Moines Grece, qui se trouverent en ce pais-là, en furent extrémement indignez, & en écrivirentau Patriarche de Constantinople, qui se plaignit, par des lettres qu'il adressa au au Prince, & au Catholicos, de ce qu'ils avoient accordé cette Eglise aux Francs, ce qui étoit tacitement vouloit devenir d'une même communion avec eux; & qui leur ordonnoit de la leur ôter; à faute de quoi, il seroit obligé de proceder par excommunication contre eux. Mais, nil'un, ni l'autre ne s'en soucia; & cela ne fit qu'augmenter le mépris qu'ils faisoient de ces sortes de lettres.

Ce Catholicos exerce sa jurisdiction dans l'Odisse, dans le pays des Imiretiens, des Gurielliens, des Abcas, & des Soanes. Son Eglise Metropolitaine est à Picciola, proche les Abcas, sous le nom de St. André, ou de St. Marie: nous en avons parlé cidessus.

Son revenu consiste en pain, en vin, & en plusieurs sortes de denrées, que chaque famille de ses Vassaux, qui sonten grand nombre, est obligée de lui donner. Son occupation perpetuelle est de visiter son Diocese. Mais ce n'est point pour inservant de la constant de la constan

truire,

truire, & pour assister les ames. qui sont commises à ses soins; ou pour visiter ses Eglises, & pour savoir comment se gouvernent ses Evêques, & ses Papas, ou pour examiner de quelle maniere se fait le fervice Divin. Ces soins l'occupent sort peu; mais ses visites, qu'il fait toûjours accompagné de plus de deux cens personnes, toutes sort avides de bien comme lui, sont pour succer le sang de ces miserables, en mangeant leur bêtail, & leur ôtant des mains ce qu'ils ont, jusqu'à un sol. Il faut observer que ce pays est également pauvre & superbe au dernier degré.

La Sainteté de ce Catholicos, que ces peuples estiment si fort, consiste dans son assiduité en oraison, non seulement, le jour, mais aussi beaucoup plus la nuit; étant obligé d'être presque continuellement dans l'Eglise, & d'y vaquer à la priere la plus grande partie de la nuit. Ils considerent aussi son abstinence au manger, & au boire, ne beuvant point de vin pendant le Carême. quand un Bere devient Catholicos, il commence une vie nouvelle, passant les jours & les nuits dans l'Eglise, s'abstenant de vin, & de la plûpart des mets ordinaires, les jours de jeûne, & particulierement la Semaine Sainte.

Ils sont si ignorans qu'à peine peuventils lire leur Breviaire & leur Missel, ce qui les rend opiniatres & entêtez de leurs Céremonies

Je n'aurois jamais fait si je voulois ici m'étendre sur la Simonie du Catholicos. Il cinq coune be que le donné s'être fois que refuia aupara confess mais e & plu

les Abo Bedie!! noire ; lingicel font ve du Cav ment à fitent 1 & ils e de igno erreur baptife deux f Ce qui vers le tous v

ou leu

qui fone viliter les et le gouapas, ou le fait le pent fort toûjours as personomme lui, aiserables, otant des n sol. Il galement ré.

dans for ment, le la nuit; rellement priere la lls confinger, & pendant nt Catho-elle, paf-l'Eglife, part des cûne, & e.

peuventissel, ce de leurs

pulois ici olicos. Il ne consacre point d'Evêque qu'il n'en tire cinq cens écus. Il ne consesse que pour une bonne somme d'argent; de maniere que le Vizir du Prince, qui ne lui avoit donné une sois que cinquante écus pour s'être consesse, voulant le faire une autresois qu'il étoit malade, le Catholicos lui resus la consession, lui disant qu'il devoit auparavant songer à le satisfaire pour la consession précedente. Il ne célèbre jamais qu'il ne soit assuré d'avoir cent écus & plus, quand c'est à des sunerailles.

## CHAPITRE III.

Des Evêques de Mingrellie. A Mingrellie seule a six Evêques, celui des Dandrelliens, qui confine avec les Abcas; celui des Moquariens; celui des Bedielliens, qui habitent le long de la Mer noire; celui des Saifelliens, celui des Scalingiceliens, & celui des Scoindeliens, qui sont vers le Royaume d'Imirette, & les Mons du Caucase. Ces Evêques mettent entierement à part tout soin des ames. Ils ne visitent point les Eglises de leurs Dioceses, & ils en laissent les Curez dans une si grande ignorance, qu'ils tombent d'erreurs en erreurs. Ils ne se soucient point si l'on baptise les ensans, ni si un homme épouse deux femmes, ni ce que devient leur fruit. Ce qui fait que des meres dénaturées, envers leurs propres enfans, les enterrent tous vivans dès qu'elles en sont accouchées; ou leur ôtent la vie d'une autre manieres

fans craindre d'en être punies, soit par le Prince, qui ne s'en met point en peine, soit par la sollicitation des Moines, que nos Peres en ont souvent avertis lans grand fuccès. Le soin de ces Evêques, c'est d'é. tre journellement en fête, s'enivrant plus ou moins, selon qu'its ont d'excellens vins. & en abondance, avec une grande quantité de vivres. Ils vont habillez magnifiquement; & pour subvenir à ce luxe, ils tirent jusqu'au sang de leurs Vassaux, & puis ils vendent aux Tures ces pauvres miserables, qui sont ainsi envoyez dans le seminaire du Diable. Tel est l'usage du Ils s'abstiennent fort exactement, comme font les Grecs, de manger de la chair, aprés quoi ils n'ont plus nuls scrupules de conscience, s'imaginant que pourvû qu'ils satisfassent à cette obligation, ils ne sont plus obligez à rien, & que par là ils accomplissent tous les autres préceptes; comme aussi en allant quelquesois la nuit, ou le matin, adorer Dieu dans leur Eglife Cathedrale. Ces Prelats ont un grand foin de leurs Eg iscopales. Ils les tiennent fort propie les ornent de figure à la Grecque vétues d'or, de foin de leurs Eg. perles, & d'autres choses precieuses, avec quoi ils croyent appaiser la colere de Dieu. Ils ne se confessent point quand ils ont pêché; mais ils pensent qu'en offrant de l'or ou quelque pierre précieuse aux Images, leurs péchez sont effacez. Ils pensent aussi qu'en faisant cela ils ne sauroient manquer de passer pour Saints dans l'esprit des Séculiers,

reux (
s'abste
re du
& à n
tard;

Convêquement us fur to Mais of fair parfonction Pexem

Leu Pai ob près c couler au co encor lotte i lls me guerr mand Comn font o veftiff dre, se de Fauc tes d' tre & corde Mais

de fa

oit par le en peine, ines, que ans grand c'est d'êrant plus lens vins, de quanz magniluxe, ils ffaux, & pauvres z dans le ulage du ctement, er de la uls scruue pour ation, ils ie par là réceptes; la nuit, ur Eglin grand Ils les ent de fior, de es, avec de Dieu. ont pêt de l'or Images, ent aufli

nanquer

des Sé-

culiers,

culiers, de même qu'en gardant un rigoureux Carême, lequel confiste chez eux à s'abstenir de manger du poisson, & de boire du vin; qui est ce que font la plupart, & à ne manger qu'une fois le jour sur le tard; ce que les Seculiers font de même.

Comme il y en a plusieurs entre ces Evêques qui ne savent pas lire, ils apprennent une Messe par cour, qu'ils disent, sur tout, quand on fait des funerailles. Mais ce n'est pourtant qu'après s'être bien fait payer auparavant; ne faisant aucune fonction Episcopale que pour de l'argent, à l'exemple de leur Superieur, le Catholicos.

Leur habit est magnifique, comme je l'ai observé. Ils le portent court, à peu près comme les Séculiers, fait de velours couleur d'écarlate, avec des chaînes d'or au cou, & aux mains. On les distingue encore à leur longue barbe & à leur calotte noire, qui leur couvre les oreilles. lls montent de bons, & beaux chevaux de guerre, où ils vont quand le Prince les y mande; étant les Chefs & principaux Commandans de leurs Vassaux, lesquels font obligez de se fournir d'armes. Ils investissent & combattent l'Ennemi sans ordre, & sans discipline. Ils vont à la chasse des Cerfs & des Sangliers; & avec le Faucon ils volent le Faisan & d'autres sortes d'oiseaux. Plusieurs Moines ont le titre & le revenu d'un Evêché, à eux accordé par le Prince, sans être consacrez. Mais consacrez ou non, il ne laissent pas de faire des Prêtres pour de l'argent.

CHA-

### CHAPITRE IV.

#### Des Moines & des Nones.

UTRE les Evêques, il y a une espéce de Prêlats qu'ils appellent Cinajquari, qui sont à peu près comme nos Abbez. Ils ont leurs Eglises propres, ils sont riches, & ils vivent comme les Evêques.

Pour les Moines, il n'y en a que de l'Ordre de St. Basile, lesquels, comme dit St. Ferome, (Epit. à Eustoc.) étoient autrefois de trois sortes. Les uns s'appelloient Cenobites, parce qu'ils vivoient en commun comme nos Religieux d'aujourd'hui. Les autres Anachoretes, qui habitoient dans les Deserts, & qui s'occupoient à la priere. Et les derniers Remobotes, lesquels demeuroient deux ou trois ensemble à la Campagne, vivant en commun de ce qu'ils gagnoient par leur travail: Gens avides des biens de la terre, & peu attachez à ceux du ciel. Ces Moines affectoient tous de jeuner, & de faire bonnes œuvres, à l'envi l'un de l'autre. Cassian, dans le 7. chap. du X. Livre de ses Collations, parle d'une quatriéme espece de ces Moines, qu'il appelle Sarabiates, fort peu différente de la troisième elpece.

Les Moines, que l'on voit aujourd'hui en Mingrelie, sont de la troisième espece. Ils viennent du mont Ashos, & sous le pretexte d'amasser des aumones pour Jerusalem, ils s'arrêtent dans le pays, sous la pro-

protecti qu'une ques-un Moine C mais qu Nicolas , gie; ho titre d'A on donn c'est à-d fait une Mingrel bassadeu que, & lem. II vû l'Ef la Polo l'ont toû gues, Ot lienne; 1 l'Arabe, pagnole, fion de la du Pape coup no

· Ces M ils font v tre. Hs cheveux très - exa s'embara ble peupl ce qu'ils pour la c

Les Mi

une efllent Cime nos res , ils Evêques, de l'Ordit Se. t autreelloient ommun ni. Les dans les priere. demeu-Campa. u'ils gaides des à ceux tous de à l'en-7. chap. e d'une u'il apte de la

urd'hui espece. s le pré-Ferusafous la pro-

protection du Prince, qui leur donne quelqu'une de ses Eglises particulieres. Quelques-uns se retirent dans la maison d'un Moine Georgien, nommé Nicephore Irbachi; mais qu'on appelle communément le Moine Nicolar, des premieres familles de Georgie; homme de soixante-dix-ans, qui a le titre d'Archimandite, ou Abbé, & à qui on donne encore celui de Gievarismama. c'est à-dire Pere de la croix. Le peuple en fait une grande estime, & les Princes de Mingrelie s'en servent de Vizir & d'Ambassadeur, entendant fort bien la politique, & ayant été plusieuts fois à Jerusalem. Il a parcouru toute l'Europe. vû l'Espagne, la France, l'Angleterre, la Pologne, & l'Italie, où nos Peres, l'ont toûjours logé. Il sait plusieurs langues, outre la Georgienne & la Mingrelienne; savoir, la Grecque, sa Turque, l'Arabe, la Russienne, la Françoise, l'Espagnole, & l'Italienne. Il a fait profession de la foi Catholique entre les mains du Pape Urbain huitieme. Il estime beaucoup nos Peres.

Ces Moines ne mangent jamais de chair. Ils sont vêtus d'une étoffe de laine noirâtre. Ils portent la barbe longue, & les cheveux longs. Ils jeunent & ils prient très-exactement; mais du reste, ils ne s'embarassent point du salut de ce miserable peuple, disant rarement la Messe, parce qu'ils prétendent de grandes aumônes

pour la dire.

Les Mingrellien sont leurs parens Be-TES . res, ou Moines, de cette maniere. Ils leur mettent fur la tête lorsqu'ils sont encore enfans une calotte noire, qui leur couvre les oreilles. Ils leur disent de s'abstenir de chair, parce qu'ils font Beres, chose qu'ils observent inviolablement, sans savoir du tout ce que c'est que d'étre Birs. Ils les donnent en suite à d'autres Beres pour Ceux qui les donnent à élever à des Moines Grecs y réussissent le mieux.

Il y a plusieurs sortes de Nones ou Religieuses; les unes sont des filles, qui ayant atteint l'âge nubile, ne se soucient point de mariage; les autres sont des servantes, qui, après la mort de leurs maîtres, se font Beres, avec leurs maîtresses. D'autres sont des veuves, qui ne veulent point se rema-D'autres sont des femmes, qui après avoir trop goûté du monde, l'abandonnent quand elles viennent sur l'âge. D'autre sont des femmes répudiées, comme fit Ismar, Princesse d'une rare beauté, que le Roi d'Imirette répudia, pour épouser la fille de Taymaruscan. D'autres enfin fe font Nones par pauvreté; & celles-civon demander l'aumône dans les Eglises, qu'on leur donne plus liberalement en consideration de leur habit. Elles sont vêtues de noir, la têtecouverte d'un voile de la même couleur, & elles ne mangent jamais de la viande. Elles ne gardent pas la Cloture, mais vont par tout où elies veulent. Elles ne sont pas non plus engagées pour toûjous dans cette vie Monastique; mais elles peuvent quitter quand il leur plait. CHA

l'incert facerdo Beres , 1 point b lez, m eux-mê fez; ce doce for un nom point d' lain Och

Ces P étant to tent que ne faut p mu à l'or d'apprend qu'on dit Evêques se présen Etant Sou comme c moins le ignorant c peine.

commun

Ces Prê der la cha

.Tome

iere. Ils

font en-

t de s'abs-Beres, cho-

ent , fans 'étre Bern

Beres pour

t à élever

le mieux.

ou Reli-

qui ayant

ient point

servantes,

s, se font

utres font

t fe rema-

qui après

andonnent

me fit Ta-

té, que le

épouser la

s enfin le

les-ci vont

fes, qu'on

considera.

vêtues de

de la mê-

it jamaisde

la Cloture

lent. Eller

ir toujour

is elles l

CHA

lait.

D'autres

## CHAPITRE V.

Des Papas, ou Prêtres Mingrelliens.

Dieu seul sait l'état déplorable où sont ces malheureux Papas, pour l'incertitude où ils doivent être sur leur sacerdoce. Car ils sont ordonnez par des Bres, ou Evêques, qui peut-être ne sont point baptisez; ou bien, qui sont baptisez, mais pas confacrez: & ces Prêtres eux mêmes quelquesois ne sont pas-baptisez; ce qui rend la validité de leur sacerdoce sort douteuse. Le nom de Papas est un nom generique. Le Prêtre qui n'a point d'Eglise s'appelle Koscess; le Chapellain Ochdelli, le Curé Kandalachi; mais en commun, tous s'appellent Papas.

Ces Prêtres sont en trés-grand nombre, étant tous de pauvres gens qui ne subsistent que des droits de leur Prêtrise. Il ne saut pas être fort savant pour être promu à l'ordre il sussit de savoir lire, ou d'apprendre par cœur quelque Messe qu'on dit toujours le reste de sa vie. Les Evêques n'examinent point les sujets qui se présentent pour être reçus aux ordres, étant souvent plus ignorans qu'eux; & comme chaque ordination leur vaut du moins le prix d'un bon cheval, quelque ignorant qu'on soit, on est ordonné sans peine.

Ces Prêtres ne sont point obligez à garder la chasteté; au contraire, selon l'usa-Tome VII. ge des Grecs, ils épousent, avant de recevoir l'ordination, une fille vierge. Mais ce qui leur est particulier, c'est qu'après la mort de la premiere, ils en peuvent prendre une seconde, & puis une troisiéme, & puis une quatriéme. Cependant, comme cela est contre les Canons, & les statuts de St. Basile; il faut avoir dispense de l'Evêque, qui l'accorde tospours, en lui payant le double de ce qu'il faut pour

tonte autre sorte de dispense.

Ces miserables Prêtres sont trés-peu considerez des Séculiers; car ils sont obligez de cultiver non seulement leurs propres terres, comme des Paisans, mais aussi celles de leurs Maîtres ou Seigneurs, dont ils portent aussi les hardes sur leurs épaules dans les voyages, en étant mal traitez de plus en toutes occasions, comme des malheureux esclaves qu'ils sont. La cause du peu de respect que l'on a pour eux, est leur ignorance, leur gourmandise, & l'ivrognerie à laquelle ils s'abandonnent à la table des Séculiers, où ils vont chercher à manger. Ils sont si pauvres qu'ils ne sont couverts d'ordinaire que d'une chemisette de grosse toile, & d'un petit habit court, de grosse laine, au travers duquel on leur voit la chair. Ils sont aussi mal chaussez que vétus; & ils ne sont different d'avec les seculiers, qu'en ce qu'ils ontla barbe & les cheveux coupez en forme de guirlande. Un Prêtre n'est respecté en Mingrellie, que quand il dit la Messe, après laquelle les assistans lui demandent tous

tous la Quane au Pri qu'il n re: Gbinda beniffe. grand des ; c Prêtre les pri vent n les tie Ces P leur li premie Ils leu qu'une & que fe rend veau, une tal à faute

Les po habit queres Ecclefiqui des

des pro

nt de rege. Mais qu'après peuvent e troisiépendant. is, & les dispense ours, en faut pour

peu cone obliger propres aufficel irs, dont urs épaual traitez mme des La cau-DOUT CUX, ndise, & donnent à one cherres qu'ils l'une cheerit habit rs duquel aussi mal different 'ils ont la forme de specté en

a Messe,

emandent

tous

rous la Sandoha, c'est-à dire la benediction. Quand on est à table, on donne à boire au Prêtre le premier; & personne ne boit qu'il ne lui ait Sandoba Patorii, c'est-à-die re: Benissez nous, Monfieur. Il répond Gbinda Gommert, c'est-à-dire , Dien vous benisse. Les Mingrelliens font encore grand cas des Prêtres quand ils sont malades; car alors ils croyent tout ce que les Prêtres leur disent. Ils les font venir, & les prient de voir dans leur livre s'ils doivent mourir, ou non, de la maladie qui les tient allitez; & quelle en est la cause. Ces Papas feuillettent, & refeuillettent leur livre, & à la fin ils leur débitent la premiere fausseté qui leur vient à l'espris ils leur disent qu'ils sont malades, parce qu'une teile Image est en colere contr'eux, & que pour expier leurs péchez, & pour se rendre t'Image propice, il faut tuer un veau, ou un bœuf, ou offrir à l'Image une tasse, ou une piece de drap de soye; à faute de quoi ils mourront. Les malades promettent avec serment de le faire.

## CHAPITRE VINIO

## Quelques remarques.

Es Prêtres, & les Beres, ou Moines, portent, comme j'ai dit, le même habit que les Seculiers, & ne se soucient gueres de l'habit prescrit anciennement aux Ecclesiastiques. Céroit une longue robe qui descendoit jusqu'aux talons, & qu'on

K 2

appel-

appelloit un babit à la Caracalle , parce quell Empereur Antonin, appelle Caracalla . en apporta la mode chez le peuple Romain. Notre Clergé s'en sert encore aujourd'hui pour le decorum de son état. Bede, dans for 7. Liv. de Rebus Anglor. chab. 7. & Baronius, fous l'an 213. difent, que cet habit dans le commencement n'étoit point noir, mais rouge, tel qu'on le porre aujourd'hui à la Cour du Pape de que le Clergé commença à le porter, comme Baronius l'observe sous l'an 393. Or on donna cet habit au Clergé pour le parer, à cause de la bonne vie qu'il menoit. Les Prêtres Mingrelliens, qui ne cherchent point tant d'ornemens, se contentent d'un habit à la séculiere, imitant en cela les Eccles. astiques Hebreux, desquels Becanus dit. au chap, y. des Annales du Nouveau Teltament. Levitæ non babent facrum ornamen-Jum , Solum Sacerdotes & Pontifices atehantur illo . nifi eo tempore quo in tabernaculo vel semplo ministrabant. C'est la même chose des Prêtres Mingrelliens, qui hors des fonctions sacerdotales, paroissent tout dechirek & en guenitles. Its portent les cheveux longs, & la barbe fort longue, comme le faisoient les Ministres de l'ancienne Loi, suivant le commandement de Dieu, Levitique chap. 19, 27. Neque in rotus. dum attondebitis barbam, Mais pourqupi Dicu fit-il cette défense, la coûtume dese , rafer étant si ancienne dans l'Eglise : Saint Isidore, dans le Livre qu'il a fait des Divins offices, dit que celui qui quitte le monde

mond rafer la dig a co vons dens Sacer lifons chiel , fer la réen: cratio une n reurs repres le pro L'Ecr te, & chap. Job p Dieu , grellie

Nou niftres y air of fuffent autres que le commo fur la leurs auth rarement

lage &

rent le

le parce € Caracaleuple Roricore auétat. Belor. chap. fent, que nt n'étoit on le pore & que Comme Or on le parer, enoit. Les hent-point l'un habit s Ecclesicanus dit. veau Teln ornamentatebantur naculo vel me chose hors des t tout deit les chegue, com-'ancienne de Dieu, in rotus. pourquei ume de le ile ? Saint t des Diquitte le

monde

monde pour se consacrer à Dieu se doit raser la tête en rond, & plusil monte dans la dignité de Prélate plus il feidoit faire la couronne grande comme nous le vovons dans les Evêques, & principalement dens le Pape sircela iétant une marque de Sacerdoce & du Royaume de Dieu. Nous lifons encore dans les Revelations d'Ezechiel, chap. 6. qu'il est bien séant de se raser la barbe, y étant commandé au Nazaréen de se raser après le rems de sa consecration. La barbe rase étoit anciennement une marque de Noblesse, tous les Empereurs Romains fe faitoient rafen; & Dion reprend Adrien d'avoir porté de la barbe le premier entre les Empereurs Romains. L'Ecriture veut même qu'on se rase la tête, & la barbe, au tems de l'affliction. Lia. chap. 7. & 5. Gen. 45. & 40. Ezech. 5. Job pleurant fes perces fe rafa, & adora Dieu , prosterné contre terre. Les Mingrelliens pareillement se rasent tout le vilage & même les sourcils quand ils pleurent leurs morts.

Nous dirons que Dieu défend à ses Ministres Hebreux de se raser, non pas qu'il y ait du mas à le faire, mais afin qu'ils ne suffent pas semblables aux Egyptiens & aux autres Idolatres leurs voisins; qui voyant que leur Dieux aimoient la figure ronde, comme la plus parfaite, s'en faitoient une sur la tête; & même ils bât sloient rous leurs Temples en rond. Ils se faitoient aus rater la barbe en rond, & particuliérement les Prêtres d'sus, & de Serapis

K 3

qui.

qui se rasoient de cette maniere nonseule ment la barbe, mais tout le corps.

Bede, Liv. 5. de son Histoire, chap. 22. prouve qu'il est bon de porter la couron. ne que portent nos Ecclesiastiques, & dit qu'elle représente la couronne d'épines qu'on mit sur la tête du Sauveur durant sa passion, & qu'elle est la marque du Chrétien, aussi bien que le signe de la croix. Nicene Evêque de Tréves naquit avec certe couronne. Dieu, au 19, chap. du Le. vitique commande aux Prêtres, ne corrunpant effigiem barbæ fua. De même les Prê. tres Mingrelliens laissent croitre leur barbe, sans jamais en ôter un poil. Diegene disoit qu'il portoit la barbe pour ne pa oublier qu'il étoit homme. Artemidore dit, flios tantum ornamenti Patribus, quantum ori barba decoris addie. Diogene, voyant un homme sans barbe, lui dit: Nuuquidne suram accufas quod te virum, non autem mulierem, fecit. Dieu defend chap. 6. n du Levitique de se couper les cheveux. C'est ce que les Mingrelliens, semblables en toutaux Prêtres de l'ancienne Loi, ob fervent exactement.

# CHAPITRE VIL

### Des Eglises de Mingrellie.

PRES avoir parlé des Temples spirituels, qui sont les Ecclesiastiques, Templum Dei quod estis vos; il nous reste maintenant à parler des materiels, qui sont

font d de pe Ming dans re: il vaire. ont da nom les P Cathe tes . fes for étoit leur ! où ils de gr genté res T mi c ge, de m Saint toute Entre ge ef H y. té de core plès leur vont

> enflar Le ties, bois;

nonseule font de p chap. 22. Min dans

ies, & dit d'épines eur durant arque du e la croix. avec cetap. du Le. ne:corrume les Prêe leur bar-. Diogene our ne pas midore dit. , quantum e, voyant Junquidna

chap. 6. 5. cheveux. femblables e Loi, ob

VII.

lia.

mples spiesinstiques, cous reste riels, qui

DE LA MINGRELLIE sont de quatre sortes. Les premiers sont de petites Eglises, ou Chapelles, que les Mingrelliens ont presque tous chez eux, dans lesquels ils vont faire un peu de priere: ils les appellent Sa Giovari, ou le Calvaire. Les autres sont celles que les Princes ont dans leurs Palais, & qui ont le même nom de Sa Giovari. Les troisiémes sont les Paroisses, & les quatriemes sont les Cathedrales. La plus belle Eglise de toutes, est celles des Mequariens. Ces Eglises sont toute bâties vers l'Orient, comme étoit le Temple de Salomon: Ils y ont leur Sancia Sanciorum, avec un Autel rond, où ils difent la Messe. Elles sont ornées de grandes Images de cuivre doré, ou argenté, garnies de perles, ou d'autres pierres Turquesques, la plupart fausses. Parmi ces Images, on voit celle de la Vierge, à la Greeque; celle du Pere Eternel de même; le Crucifix; celles de plusieurs Saints Peres Grees & autres ; lesquelles toutes ils couvrent de Rideaux de soye. Entre toutes ces Images celle de St. George est l'objet de leur plus grande dévotion. Il y a toujours devant une grande quantio té de bougies allumées. On pourroit en core ajoûter une cinquieme forte de Temples aux autres ci-dessus raportez, savoir leurs Marana, ou Cave, où leurs Papas vont quelquesfois célebrer, pour être plus enflammés de l'amour Divin.

Les Eglises de la seconde sorte sont bâties, la plûpart de pierre, & les autres de bois; mais taillées de sculpture au dedans K 4 avec aveo des coupoles couvertes de lames de cuivre, ou d'ais minces de bois de chêne peinr. Les Chapelles ont teur Sancta Sanctorum, & leurs Autels, pour y dire la Messe à la Grecque, avec leurs rideaux de soye, quelques-uns brodez d'or. On y voit les Portraits du Prince, de la Princes de, & des Saints, comme dans les autres & chacune a son Chapelain entretenu, son Papa, ou son Bere, pour en avoir soin Le Prince, y vient souvent; & quand il y vient, on y dit la Messe: on y fait aussi lapriere

durant le Carême.

Les Eglises de la troisiéme sorte sont fair tes, partie de pierre, partie de bois. Ils ont soin de les bâtir dans un lieu élevé pour conserver les peintures contre l'humidité. Elles sont environnées de plusieurs gros & grands arbres, dans des enclos de murailles de pierre, ou de pieux. Les racines de ces arbres sont consacrées aux Images, ce qui fait qu'on ne les taille jamais, personne n'osant y toucher, de peur d'attirer contre lui la colére des Images. On enterre les morts dans l'enceinte de ces murailles, mais jamais dans l'Eglife. On voit devant la porte un petit porche, où les femmes se tiennent, quand elles vont à l'Eglise; ce qui n'arrive que le jour de Pâques. Il n'y a que la feule Princesse qui ait droit d'entrer dans l'Eglise; ce qui est selon les rites Grecque Ce petit Porche sert aussi de sepulture pour quelques Nobles. & cela, comme dit St. zustin Serm. 22. aux Freres dans le desert,

us.

m

cl

de

CE

le

ge

de

gli

de

VO

PE

do

de

cé

ve

le

ne

un

fe '

for

no

Pr

PE

nie

abl

riti

ad.

lames de de chêne de

e sont fair e bois. Ils lieu élevé ntre Phues de pluns des ende pieux. consacrées e les tailicher, de des Imal'enceinte ns l'Eglipetit porquand, elve que le eule Prinl'Eglile; e.Ce petit our quelt St. Aule desert,

et Ingredientes , & Egredientes , mortis admoneantar, & fic ad Denim convertantur. Les portes de ces Eglises sont coûjours fermées à clef, & le Prêtre, qui demeure proche, 'ne les ouvre jamais qu'au tems de la Messe, ou de quelque enterrement. Il y a une petite chambre au dessus, où ils mettent la cloche, quand il y en a : mais la plûpart des Eglises n'ont point de ctoches, & ne se servent que d'une tablette de bois d'un pied en quarré, & fort mince, sur laquelle ils frappent pour appeller le peuple à l'Eglise. Ils offrent aux Images, qui sont pendues dans leurs Eglises, des bois de cerf, des machoires de sanglier, des plumes de faisan; des arcs, & des carquois, afin qu'elles leur soient savorables à la chasse. Il y a su milieu de l'Eglise deux Guirlandes, faites de cordons de soye, ou rouge, ou blanche, avec des houpes pendantes, qui servent pour la céremonie du mariage, comme nous le verrons ci-après ; & tout proche, contre le mur, pend la boëte, ou est le Mironne, ou la fainte Huile. On y voit aussi une méchante Banniere déchirée, dontils se servent dans leurs Processions, & un fort long Cor de cuivre, plus long que nos trompettes, dontils sonnent avant les Processions, pour assembler le peuple dans l'Eglife. Il a un son assez haut, à la maniere Judaïque, mais qui n'est point agreable. Nombr. chap. 10. Cumque increpueritis tubis, congregabitur ad te emnis turba ad ostinin Tabernacuii fæderis. On voit de K T

a\$.,

plus, dans ces Eglises, de pros livres ron gez de la poussiere & des sourisee Ce son des Plautiers. J'ai honte de parler du pe de toin que ces Pupas ont de leurs sainte Images. La tigne, les vers, les rats touconspire à as rendre pitoyables. . Ils on soin toutefois de quelques unes, qu'ils ornent, comme nous l'avons dit, de beaux draps de soye, & de perles. Le pavé de leur Eglife n'est quelquefois pas plus propre qu'une écurie. Les Courtines de leur Sancta Sanctorum sont toutes déchirées & tachées de vin, parce qu'ils s'en servent quelquefois de purificatoire. Leurs parements, qui sont d'une étoffe grossiere, & mal travaillée, sont pendus sur une corde dans un coin, & dans un autre, il y a une burette pour y mettre du vin. L'Autel est au milieu de l'Eglise, sait en rond, soutenu d'un pied de pierre, sur lequel il y a des Purificatoires sales & puans, une tasse de bois qui fait malau cœur, laquelle sert de Calice, une petite planche qui fert de patene, & quelques vieilles guenilles, au lieu de napes. Au milieu de l'Autel il y a une petite Image, devant laquelle ils célebrent; mais jamais ils ne le font qu'ils n'ayent à la main leur encensoir, lequel n'est que de fer. Je passe le reste sous silence, pour ne pas ennuyer le Lecteur, qui croira, s'il lui plait, qu'il y en a beaucoup plus que je n'en ai écrit. Il faut observer que tout cela doit s'entendre des Eglises Paroissiales des Papas.

Les Eglises des Evêques sont faites de pier-

pterr mais Porc orne tion: & f pein gner cous gâte & di ges d'ur les a autr repr le d nera 1 lufti bou torc pro Cali que me ens Fite & ne reu

> rai) &

> du Ber

vres ron Ce fon r du pe rs fainte rats tou . lis on u'ils orle beaux payé de plus prode leur hirées & 1 fervent irs paresliere, & ne corde il y a L'Auen rond. lequel il ms, une laquelnche qui s guenildel'Aut laquele le font nsoir, leefte fous Lecteur. n a beaufaut obrdre des

faites de pier-

gierre tendre, blanche comme le marbre, mais differemment taillées. Elles ont des Porches au devant, de la même fabrique, ornez de peintures & de plusieurs inscriptions Georgiennes. Elles sont fort propres & fort nettes au dedans. On y voit en peinture la vie de Jesus-Christ nore Seigneur, & les Images de leurs Saints Grecs. Leurs Psautiers sont bien écrits, & bien couverts, de peur que la poussière ne les gâte, avec des garnitures, des fermoirs, & divertes figures d'argent. Leurs Images ont des. Cadres presque de la grandeur d'un homme. Les unes sont d'argent & les autres de cuivre. Il y en a plusieurs autres qui ont de petits Cadres ordinaires. représentant l'Image de la Vierge, & celle de St. George, qu'ils ont en grande veneration. Ils ont au milieu de l'Eglise un» lustre de cuivre qui porte beaucoup de Ils ont aussi plusieurs groffes bougies. wrches. Leur Sancta Sanctorum est fort propre, avec de larges Coursines, & un Calice d'argent. Plût à Dieu que les Evêques eussent ioin de leurs Troupeaux, comme de leurs Eglises! Les pauvres Mingrelliens marcheroient dans les sentiers de la verité & du Salut. Mais toute la perfection, & la sainteté de ces Evêques, consiste à ne pas manger de viande, à jeuner rigoureulement le Carême, à être assidus à l'oration la nuit, ou le matin, selon le tems, & à tenir leurs Eglises en fort bel état du reste, ils ne font scrupule de rien. Les Beres observent religieusement les mêmes K 6

choses. Leurs Fglises ont des Clochers avec de bonnes cloches dedans. Il ya quelques-unes de ces Eglises qui sont fort anciennes, comme on le voit à l'épaisseur des murailles, & à l'architecture de pierre. Mais aujourd'hui on n'en fait plus de

### CHAPITRE VIII.

cette belle architecture, ni de pierres. On

fait les Eglises de bois simplement.

Des Cloches, qu'ils appellent Zanzaluchi. De la Tablette sacrée, qu'ils appellent Ora; dont ils se servent au lieu de cloche, de de la Trompette appellée Oa.

Te E's cloches sont rares, & petites en Mingrellie, à cause de la cherté du métail. Il y en a deux dans les Eglites! des Beres, mais il n'y en a qu'une dans celles des Papas, & dans les Chapelles du Prince. On ne selert pas-des cloches seules dans l'Orient. Jean Gorona dit au chap. 24. de ses Histoires qu'on appelloit le monde à l'Eglise avec un instrument qui s'appelle Bois ou Tablette, nom qui lui est toujours resté, comme on le voit par les saints Canons : ch. dolent de confec. dift. I & par le septiéme Synode, où en racontant les miracles de St Anastate; martyrisé l'an 627. il dit que ses reliques étant apportées à Cesarée, les habitans vinrent au devant, Sucra ligna pulfantes.

Le Bois facre est une planche mince, las-

ge c envi les fi de c pren foun un / cloc c'éto que bois chac que, fert e Bois que c prem les fi pénit de ce clock de de carna ta-l' A

Oa, les affe, à 16. 2 lus, fè ulu clang forte choice

fent-i

Or

Clochers
ya quelfort anpaiffeur
de pierplus de
res. On

H.

t Ora,

etites en Eglifes du Ans celelles du hes feuu chap. le monui s'apeft toues faints & par tant les fé l'an

levant, e, lar-

ge:

ortées

ge d'une paume, & longue de cinq. ou : environ, dont on le sert pour assembler les fidéles à l'Eglise, quand ils n'ont point de cloches: mais ceux qui en ont, battent premierement ce Bois lacres & ensuite sonnent la cloche. Je demandai un jour à un Bere pourquoi ils ne sonnoient pas la cloche la premiere > Il me répondit ; que c'étoit l'usage des premiers Chrétiens; & que le son de se bois faisoit souvenir du bois de la Croix. Que lors qu'on l'entend. chacun en fait le signe, & louë Dieu. Er que, parce que ce son est foible, on fe sert de la cloche, laquelle avertit que le Bois sacré a precedé. Un autre me die, que ce Bois sacré significit la chute de nos premiers Parens, Adam & Eve : & que les sidéles, en entendant le son, faisoient pénitence, & demandoient pardon à Dieu de ce peché, de même que le son de la cloche les faisoit souvenir de la misericorde de Dieu envers l'homme dans son incarnation, & de la nouvelle qu'en apporta l'Ange à la Vierge Marie.

On ne sonne de la Trompette, appellée On, que pour les Processions, ou pour les assemblées, & les affaires de la Paroisfe, à l'imitation des Juiss, Nombi chap. 16. 2. Quando autem est congregandus populus, simplex tubaram clangor, & non concife ululabunt: filis autem Aaron Sacerdotis clangent tubis. Ils en sonnent quelquesois fortement, quand on a dérobé quelque choie de grand prix à l'Eglise, asin, difent-ils, que le son épouvante le voleur,

K 7

com

comme si c'étoit la voix de Dieu; & qu'il ait un remords de conscience, pensant que l'Image le châtiera. Ezech. 33. 5 Somm buccina audivit, & non se observavit, sanguis ejus in ipso erre: si autem se custodierit; animam suam salvabit.

#### CHAPLTRE. IX.

Des Images.

Es peuples ont une très grande veneration pour les Images qu'ils appellent Caté; & quiconque ne les a gueres pratiquez croiroit d'abord, en voyant avecquelle ardeur ils les adorent, qu'il n'y a point de dévotion Chrétienne au monde, qui soit aussi enflammée. Mais il est certain que leur dévotion à cet égard tient bien plus du Judaïsme, & du Paganisme, que du Ghristianisme. Car ils n'adorent point les Images comme des reprélentations de de Jeius-Christ, de la Vierge, & des Saints, qui sont dans le Ciel, comme la vraye Eglile de Christ, Auteur de verité, nous apprend à le faire; mais ils rendent honneur à la figure materielle de l'Image, & cela, ou parce qu'elle est belle, ou parce qu'elle est bien parée, ou parce qu'elle est d'un riche métail, ou parce qu'elle est célebre pour être la plus cruelle, & celle qui tue le plus les hommes : celles-ci, ils les adorent par crainte. C'est de là que la plûpart des images sont faites d'argent,

d'arget & cou mi les coup d les Eg le de S à celle les, d dans c passan ils fe i des pro & ensi

glife.

D'a porte elinan fieurs profle tent la tes à de ces ennen pour ( ferme décitif eraint qu'il y mais 1 plus c res, c fouve prenn

ges qu

néput

& qu'il ant que Somum it, san-dodierit,

nde vel'ils apgueres
nt avec
il n'y a

nonde, est cerrd tient anisme, adorent résentaerge, & comme de veri-

de veriils rene de l'Ift belle, u parce u parce

ommes : e. C'el

nt faites Pargent, d'argent, quelques unes étant de vermeil & couvertes de pierres précieus, parmi lesquelles il y en a pourtant beaucoup de fausses, ainsi qu'il s'en voit dansles Eglises les plus-renommées, comme celle de St. George. Le culte qu'ils rendent à celles qui sont dans les Eglises principales, comme dans celles des Evêques, & dans celle du Prince est incroyable. En passant par la rue qui conduit aux images, ils se metrent de fort loin à les adorer, par des prosternemens, par des signes de croix, & ensiu en failant trois sois le tour de l'E-

glife.

D'autres étant arrivez à l'entrée de la porte de l'Eglise, baisent la terre en s'inelinant trois, ou quatre fois, font plusieurs signes de croix; puis dereches se prosernant profondement en terre, se battent la poitrine, & après font leurs requêtes à l'image. La premiere & principale de ces requêtes, est quielle ait à tuer leurs ennemis, & ceux quis les ont volez; & pour derniere marque de véneration, ie ferment qui se fait dessus en jugement est décifif. L'on n'en appelle point, & la crainte qu'ils ont des images est si grande, qu'il y a bien des gens qui ne veulent jamais jurer dellus; même dans les cas les plus certains. A la verité ceux-la font rares, car generalement parlant ils font affezfouvent de faux sermens : mais ceux-ciprennent garde de ne jurer que sur les images qui ont l'air le plus doux, qui ont la néputation de ne n'être pas cruelles, & qu'ils.

qu'ils croyent être les mieux intentionnes pour eux. Tout ce-respect-là ne vient point de l'amour qu'ils ayent pour Dieu, & pour ces Images dans l'attente des biens spiri. tuels, & de ceux de la vie future; car ils ne croyent point d'autre vie que celle-ci: cela vient de la peur qu'ilsont d'être tués. de tomber malades; d'être volez, & d'être ruinez par leurs Seigneurs; ou vendus aux Tures. C'est de là, que quand ils sont volez, ils vont à l'Image, à laquelle ils ont le plus de dévotion, avec une offrande composée de deux petits pains; & d'une petite bouteille de vin; & étant devant l'I. mage, le Papas tourne l'offrande autour de la tête de celui qui la fait. Enfuite parlant à l'Image, comme s'il partoit à fon Camarade, ou à son égal, car telle est leur maniere de prier, il luidit. Tu sais que j'ai eté volé, & que je ne puis avoir le Larron dans mes mains. Je te prie danc par ce prefent, que je te fais, de le tuer. On de l'aneantir, (en difant ces paroles, il prendun baton, le plante en terre devant l'Image, & le frape avec un maillet, ou telle autre choie, julqu'à ce qu'il soit entierement ensoncé) & de lui faire comme j'ai fait à ce bâton Ayantfie ni cette belle priere, il sort de l'Eglise avec le Papas, & ils vont boire & manger enfemble le present fait à l'Image. Ils prient tolligurs pour la mort de leurs ennemis, & que tout ce qui leur-appartient perisse, maisons, terres, & bétail. Lors qu'ils sont malades ils appellent d'abord le Papas, auquel ils croyent comme à un Ange, pour en lavoir

la cau déja o feuille comm quoi c oraifo en pro rit: N compl failoie tuất p

Les

prehei mort, molle, Angbéi lage de là étoi proche de Gre étant f ne Mo que to pez de que qu leurs c lui jeti aussi-té se deu avec gr lir les mande tement

ion cou Enti

N entionnées vient point & pour ens ipirie; car ils celle-ci: être tués. & d'être ndusaux s font vo e ils ont offrande & d'une evant l'I. e autour fuite parà ton Caet leur is que j'ai rron days prefent, aneantir, paton, le le frape ole, julce) or de Ayantfir life avec enfement tou-, & que maisons,

malades

quel ils

nlavoir

la cause. Ce Papas, comme nous l'avons déja observé, après avoir bien tourné les seuillets de son Livre, forge un mensonge, comme, que telle Image est en colere; sur quoi on l'envoye austi-tôt pour lui faire des oraisons: on lui porte un present: & on lui en promet bien d'autres, si le malade guerit: Mais, quand ils font gueris, ils n'accomplissent gueres le vœu, disant qu'ils ne saisoient le vœu qu'afin que l'Image ne les tuât point.

Les Images sur lesquelles les Larrons apprehendent le plus de jurer, crainte de mort, sont St. George, de la famille Mozimolle, du village de Ketas, appellée Tuara Anghélos, & celle de St. Johas, dans le village de Pudaz. Ils disent que cette Image là étoit au commencement dans une Eglise proche d'un marais, où il y avoit beaucoup de Grenouilles qui l'étourdissoient, dequoi étant fatiguée, elles s'enfuit sur le haut d'une Montagne. Ils la croyent si terrible, que tous ceux qui s'en aprochent sont frapez de la mort sur le champ; ce qui fait que quand les Mingreliens, y vont faire leurs orailons, ils les font de bien loin, en lui jettant leurs prélens, & ils s'enfuyent aussi tot. Un Papas y va célébrer la messe deux ou trois fois l'année; ce qu'il fait avec grande frayeur, & quand il va recueillir les aumônes pour cette Image, il recommande fort de ne pas jurer dessus, soit justement, soit injustement, de peur d'excit e fon courroux.

Entre les Images redoutées de St. George

234 REENTION

Caucase, & le sameux St. George des Istriens, fort reveré des Mingreliens, des Georgiens, de Abcas, & de tous les Païs circonvoisins. Il y en a encore plusieurs autres, mais celles dont nous avons parlésont dans le plus grand crédit. Chacun vance & exalte l'Image de sa paroisse à l'envi. Ils disent, par exemple, qu'elle a da courage & de la valeur martiale. Les Mingreliens vont en procession avec leurs Images amasser des aumones; & quand ils s'en fait de considerables en un lieu, chaque Papas y porte son Image

pour lui faire donner l'aumône.

Un Gentilhomme, appellé Ramanta, étant un jour tembé malade dans un tems où il étoit défendu de manger de la viande, après plusieurs exhortations que son Medecin lui fit d'en manger, & convaincu de la nécessité, & de la raison, qu'il y avoit àle faire, s'y resolut à la fin. Mais comme il en mangeoit un jour, il vint un Papas qui lui aportoit de la part du Catholicos som Image pour le guerir. Il fit aussi-tôt couvrir le plat où étoit la viande, de peur que l'image ne la vit. Il fit entrer le Papas, fit le signe de la croix, dit plusieurs belles paroles à l'Image, & puis la renvoya, avec des complimens pour le Catholicos, & recommença à manger sa viande. Cette dévotion pour les Images vient des Grees, aussi bien que cette severe interdiction de chair en certains tems. Et pour la mieux recommander, ils peignent la Cene dans leurs Tableaux, comme faite avec du poil-

fon, ce q lent Un! aha c à-dir du p ne d eiati Et c table hort vint fur c poin ce p & 9 il ar fon f ils m re de dela nore de ca Pour forte & V

> autro auffi

nerie

fon,

du mo e des If des Georis circonrs autres; font dans ce & exal-Is difent. e & de la s vont en er des au. fiderables. on Image

denanca, un tems a viande, on Medencu de la avoit à le omme il apas qui licos for tot coupeur que Papas, fit elles paya', avec s, & relette dés Grecs, ction de a mieuxne dans du poilfon,

fon, & non pas avecil' Agneau Paschat; parce qu'il y en a beaucoup parmieux qui veulent que J.C. n'ait jamais mangé de chair. Un Prêtre Mingrelien disoit en discourant: chacun sait qu'au tems de la Kareba, c'està-dire de l'Annonciation, on ne mange que du poisson. Or l'année de la derniere Céne de Jesus Christ, il arriva que l'Annonciation tomboit justement au samedi saint. Et comme nôtre Seigneur, s'étant assis à table, avec ses Apôtres, se mit à les exhorter, & lefit si long-tems, que la minuit vint, avant qu'ils se fussent mis à manger, fur quoi, ayant consulté s'ils ne pourroient point alors manger de la viande, au lieu de ce poisson froid, qui étoit servi devant eux; & qu'ayant été arrêté qu'ils le pouvoient; il arriva, fur le champ, qu'un grand Poisson sut transformé en un Agneau, lequel ils mangerent. Ce Papas tenoit au contraire des autres, que Jesus Christ avoit mangé de la viande. Du reste les Mingreliens n'honorent point nos Images & n'en fonr point de cas. Un Mingrelien nous disoit un jour := Pourquoi vos Images ne sont-elles pas plus fortes que les nôtres? puis que vos épées & vos étoffes sont plus fortes que celles des autres Nations, vos Images dévroient être anssi plus vigoureuses. Plaisante bousonnerie!

### CHAPITRE X

Des Reliques des Saints.

Es peuples ont beaucoup de Reliques, qui leur font venues premierement du tems que la foi Chrécienne florissoit chez eux, & que leurs Princes s'allioient avec les Empereurs de Constantinople, qui leur saisoient don de beaucoup de reliques; secondement par plusieurs Prélats, dudit lien, qui leur en donnoient aussi, pour les entretenir dans leur dévotion; troisiémement, quand les Turcs prirent Conftantinople, Il y eut plusieurs Sts. Prélats, qui, pour se soustraire à la tyrannie Mahometane, s'enfuirent en Mingrelie, & se disperserent dans les pays voisins. On raconte qu'alors il vint dans la Colchide un Archeveque qui emportoit avec lui un morceau de la vraye croix de la grandeur d'une Paulme, (c'est un peu plus de huit pouces de pied françois,) & une chemise, qu'on dit être celle de la Sainte Vierge. Nos Peres l'ont vuë: La toile en est de couleur tirant sur le jaune, parsemée de fleurs ça & là, brodées à l'aiguille. Elle a huit paulmes Romaines de long, & quatre de large avec des manches courtes, longues d'une paulme, le cou en étant étroit. Je l'ai vûë aussi dans l'Eglise de Copis, où elle est gardée; & où j'ai vû encore une main couverte de chair seiche, dans un reliquaire d'or, enrichi de joyaux, qu'on dit être la main de Ste. Marine, & une autre main -

mai fem l'ar dan ges de p poil des-1ée mor tapi avec : les con qu'i mes .Qua plusi rade ques chac Reli afait le gr vêqu l'Imp pere. l'hor Balt Juve

autre à Co de Ca

avons

237

Reliques; ement du oit chez t avec les i leur faif feconlien, qui ntretenir guand Il y eut oustraire irent en les pays ine dans nportoit. croix de un peu .) & une a Sainte toile en ariemée ille. El-& quaes, lont'étroit. pis, où ore une s un reu'on dit e autre main -

main de Se. Quirice, & plusieurs autres offemens enchassez dans de l'or, ou dans de l'argent. La Chemise, dont j'ai parlé, est dans une cassette d'ébene, ornée d'ouvrages à fleurs d'argent, dans laquelle il y a de plus un petit Cadre, contenant quelques poils de la barbe du Sauveur, & des Cordes dont il fut foueté. La Cassette est scelée du seau du Prince. Quand on nous montra ces Reliques, on les jetta sur un tapis, où nous les primes & touchames, avec autant de respect, & de dévotion, que les Mingreliens les manient avec peu de facon, estimant plus le peu d'or ou d'argent qu'il y a aux chasses que les reliques mêmes, à cause de la quantité qu'ils en ont. Quant à leurs. Livres de Liturgie, ils en ont plusieurs, en grand volume, & en gros caraderes, en langue Georgienne; & les Evêques renouvellent les leurs, en le récrivant chacun une fois en la vie. Claude Rota, Religieux Jacobin, dans la Legende qu'il afaite de l'assomption de la Vierge, dit que le grand Damascene & St. Germain , Archevêque de Constantinople, rapportent que l'Imperatrice Pulcherie, du tems de l'Empereur Maximin, fit faire une Eglise en l'honneur de la Vierge, dans la rue dite Baltême; où l'Empereur ayant convoqué Juvenal, Archevêque de Jerusalem, & les autres Evê ques de la Palestine, qui étoient à Constautinople, à l'occasion du Concile de Calcedoine, il ler tint ce langage. Nous avons appris que le corps de la Ste. Vierge a été enterné au champ de Gethfemané. Nous voulons abbir

Capitale, & pour est effet qu'il foit transferé ici avec toute la folemnité possible. A quoi luvenal tépondit; PEcriture sainte porte que ce corps a été élevé dans la gloire, & onne voit dans son tombeau que ses habits, & les linceuls dans les quels son corps fut enseveli. Ce Prélat envoya à Constantinople ces sacrées reliques, lesquelles on donna à l'Eglise dont nous venons de parler, où elles furent misses en garde.

Ils disent que dans l'Eglise des Bédielliens il y a aussi un morceau de la vraye croix, des poils de la barbe de Jesus-Christ, des Cordes dont il sur lié & souetté, & des langes dont la Vierge l'envelopa étant enfant. La manière indecence avec laquelle les Mingreliens traitent ces Reliques est une chose qui fait horreur; n'ayant pour elles ni reverence, ni crainte. Ils ne craignent que leurs Images, qui ont des ornemens; lesquels pourtant ils voleroient s'ils pour

voient le faire.

#### CHAPITRE XI.

### Des babits Sacerdetaux des Papas.

Saint ferôme, Liv. 4. sur Ezech. dit que l'Eglise a prescrit deux sortes d'habits pour les Ministres; les uns dont ils se servent ordinairement, & les autres lorsqu'ils exercent les sonctions de leur Ministere. Les Reverends Peres Mingreliens ne se servent pas des premiers, allant habillez pres-

que cond bren ce qu vrete tre h le dé ont p qu'ils de to appel en.cr mani che ble. ment Grece les E Mais trême ment, quelq vial. avec 1 tent fi mais 1 pôtre des in ils of Chiape ques

4 Egli

ils me

laquel

Ils on

que

otre ville transferé quoi luorte que ce on ne voit s' linceuls Ce Prélat es relilife done rent mi-

Edielliens e croix, rist, des & des tant enlaquelle seft une our elles raignent iemens; ils pou-

dit que habits se serrsqu'ils nistere. le ferz prefque

que tout comme les Séculiers; ni des seconds, n'étant gueres mis, lorsqu'ilscélébrent, que comme ils sont ordinairement ce qui vient de leur grande misere & pauvreté, qui ne leur permet pas d'avoir d'autre habit d'Autel qu'une méchante guenille déchirée sur les épaules. Leurs Prélats ont plus de paremens, comme la chemise, qu'ils appellent quarti, laquelle n'est pas de toile, mais de taffetas, l'étole, qu'ils appellent Olare, mais qu'ils ne passent pas encroix fur l'estomachavec lecordon; deux manipules, ou plûtôt deux bouts de manche, qu'ils appellent Sanctavi; la Chasuble, dice pittoni, & le pluvial, qu'ils nomment Bajmachy. Ces paremens sont à la Grecque, faits de soye, brodez d'or, chez les Evêques, les Abbez, & les Moines. Mais, pour les Papas, ou Prêtres, leur extrême pauvreté les reduit pour tout parement, ou habit Sacerdotal, à se servir de quelque guenille déchirée en guise de pluvial. Il y en a plutieurs qui disent la messe avec une simple chemise de toile qu'ils mettent sur leurs habits. Ils ne célèbrent jamais nuds pieds, selon le précepte de l'Apotre aux Ephel. chap. 6. v. 115. Calceatipedes in praparatione Evangelii pacis, lequel ils observent inviolablement, ayant leur Chiapola, ou Sandales ordinaires, ou quelques vieux souliers, qu'ils gardent dans l'Eglise pour ce sujet-là; ou faute de cela, ils mettent une planche devant l'Autel, sur laquelle ils setiennent les pieds en célebrant. Ils ont de plus, conformément aux rites

Grecs, leur Calice appellé Barzemi; avec -sa cueillere, dire Logari; la patene, qu'ils appellent Pefeuin; l'Etoile, nommée Cama--ra; le voile, ou Daparna; la nape, ou Bercheli; le Missel, ou Succarebi, comme ils les appellent; mais le Calice, la cueillere, ela patene, & l'Etoile, qui devroient être d'argent, ou de Cuivre, ou d'étain, au moins, ne sont souvent que de bois sale& pnant, chez les pauvres & miserables Papas. Même, si le Papas se rencontre chez quelque Séculier, qui veuille avoir la Messe, il la lui va dire dans sa Marane ou Cave, comme il la fait par cœur. Ainfi il n'a point besoin de Livre. Il prend un gobelet, de ceux dans lesquels on boit ordinairement, qui lui sert de Calice, un plat tout gras pour Patene. Il fait cuire vitement sous la cendre un petit pain pour servir d'hostie; & pour du vin, il ne lui en manque pas, puis qu'il est dans la Cave. Pour Autelil prend un ais, ou quelque planche sale, & couverte de poussière, il n'importe. Il dit la Messe là dessus; se faisant prêter auparavant, par quelqu'un du Logis, une chemise, ou quelqu'autre chose de semblable, qu'il se met sur le dos, au lieu de paremens. Il ne se soucie point de napes, ni de purificatoires, paree que les mains lui servent de purificatoire. Quand ce vient à l'Evangile, il tire de sa poche un petit Livre écrit en Georgien, qui est une maniere de breviaire, que la plupart portent tout déchiré, les seuillets mêlez, l'écriture souvent toute effacée, & où quelquefois il manque plus

de la dant, fe ave ne les qu'il ce par point nape. lemen Abbez fes en célébr

ve aufl

Ls di litera leurs E l'est de tres son que les culez. Prêtre, donnant ou une un dinei Quelque il va à 1 un sac d dans une

cuit fous

fer, con

mi; avec ne, qu'ils née Camaou Beromme ils cueillere. pient être étain, au ois fale& les Papas. hez quel-Messe, il ave.comn'a point belet, de irement, out gras nt sous la d'hostie; que pas, Autelil fale, & te. Il dit er aupaune chemblable, aremens. de purii fervent l'Evanvre écrit de bredéchiré,

enttoute que plus

de

de la moitié des feuilles. Le Prêtre cependant, sans perdre contenance, die la Men fe avec ce Livre, tel qu'ileft, dont il tourne les feuilles, pendant qu'il dit l'oraison qu'il cherche, parce qu'il fair toute la Mcfse par cœur. D'ailleurs, il ne se soucie point de pierre sacrée sur l'Autel, ni de nape. Au reste, tout ceci s'entend seulelement des Prêtres, car les Evêques, les Abbez, & les Moines, onedans leurs Eglises en fort bon état les choses requises pour célébrer la Messe, de même qu'on les trouve aussi dans les Eglises des Princes.

# CHAPITRE XII

### De la Meffe.

Ls disent la Messe en langue Georgienne literale, qui est aussi peu entendue de leurs Ecclesiastiques que la langue Latine l'est de nos Paisans. Les Maisons des Pretres sont toûjours soin de l'Eglise, parce que les Eglises sont bâties en des dieux reculez. Lors qu'on demande la Messe à un Prêtre, en la payant; ce qui se fait en lui donnant ou deux ou trois toises de corde; ou une peau de Chevre ou de Brebis, ou un diner, ou quelqu'autre chole, illa dit. Quelque-tems qu'il fasse, pluye, ou vent, il va à l'Eglise, portant les paremens dans un fac de peau; le vin dans un por, ou dans une petite callebasse; un petit pain cuit sous la braise marqué au milieu d'un fer, contenant des caracteres Georgiens, Tome VII.

one bougie. La personne qui fait dire 1a

Messe fournit ces choses.

Le Prêtre s'achemine à l'Eglife avec tout cela. Lorsqu'il en est proche, il commence à dire ses Oremus. Etant arrivé à la porte, il met bas ses ustanciles, bat du bois facré, & sonne quelques coups de cloche. Ce n'est pas pour faire venir du monde; car les Mingreliens ne vont point à l'Eglife, finon dans des jours solemnels. Cela fait, le Prêtre entre dans l'Eglise, alume sa bougie du feu qu'il a aporté avec lui, tout cela sans discontinuer ses prieres qu'il va toujours disant à haute voix. Il se revêt de ces milerables ornemens. Il ce mer la Chasuble pliée sur les épaules, comme nous faisons quand on nous donne l'ordination de Prêtrise, s'il en a une, autrement il s'en passe. Il prépare ensuite l'Autel, en étendant quelque toile dessus, pour servir de nape; met du côté de l'Evangile son petit bassin ou plat, qui lui sert de patene; de celui de l'Epître un gobelet au lieu de Calice: & au milieu le pain qu'il doit confaerer appellé Sabisqueri, disant toûjours l'office. Cela fait il verse du vin dans le Calice en quantité. Il prend le pain de la main gauche, & de la droite un petit couteau, avec lequel il le coupe à l'endroit de la marque, & en met autant qu'il faut dans le petit plat. Il prend après l'écoile nommée camara, qui est faite de deux demi-cercles, & la met ensuite sur le pain posé dans la patene; ce qu'il y a de trop de pain, il le met à part. Il couvre ensuite la parene d'un linge

fait , laisse la Pa puis à la le Cre Terto prene le me ne de & de tre l' le per proce ne, c ple ( cher fonde invoq tre la espec des bo cellion y rem la pat & le 1 Sont 1 Enfui il die l remen l'étoil tene, de cro

blata.

blanc

it dire la avec tout commené à la pordu bois e cloche. nde; car PEglife, Cela fait. ie fa boutout ceil va toùrevêt de et la Chaime nous rdination ent il s'en en étenservir de fon petit itene; de eu de Caoit confaours l'ofs le Calide la main couteau, coit de la ut dans le e nommée i-cercles, é dans la pain, il le

arene d'un

linge

blanc, & d'un autre il couvre le vin; Cela fait, il se retire un peu à côté de l'Autel, laisse tomber la Chasuble par derriere, & dit la Pater nofter , après lequel il lit l'Epître , & puis de suite l'Évangile, & avec le Missel la main va au milieu de l'Eglise chanter le Credo, & lire quelques orailons pour l'ofsertoire. Ensuite, revenu à l'Autel, il prend le voile qui couvroit la patene, & le met sur sa tête, puis il prend cette patene de la main gauche, & la porte au front, & de la droire le Calice qu'il appuye contre l'estomac, & va ainsi à pas lents vers le peuple au milieu de l'Eglise, faisant la procession à l'entour, & chantant une hymne, que l'on appelle Chambique. Le peuple (quand il y en a, ) dès qu'il voit aprocher le Prêtre, se jette en terre avec de profondes inclinations: & quand il passe, il invoque le nom de Dieu, en faisant paroître la plus grande dévotion, encensant les especes, les suivant, & accompagnantavec des bougies allumées à la main. Cette procession faite, le Prêtre retourne à l'Autel; y remet premiérement le Calice, & aprés la patene; prend le voile qu'il a sur la tête, & le tient à la main devant l'Oblata; (ce sont les especes) & fait quelques prieres. Ensuite, à voix haute, en forme de chant, il dit les paroles de la consecration premiérement fur le pain, après sur le vin. prend l'étoile, la porteaux quatre coins de la Patene, & du Calice aussi, comme en sorme de croix; & en fait quelques signes sur l'Oblata. Après quoi, il prend de la main droitC

te le l'ain consacré, qu'il éleve sur la tête, en disant quelques Oraisons; lesquelles simies, il fait trois signes de croix avec ce l'ain, & le met dans sa bouche & le mache. Il boit le Vin, tenant le Calice serré deses deux mains, & s'il reste des mietes du Pain sur la Patene, il les prend de la main, & les met dans sa bouche, & ainsi en mangeant le Pain, & tenant le Calice dans les mains, il se tourne vers le peuple & lui dit strifets, c'est à dire tremblement. Puis il remet ensuite chaque chose à sa place, éteint

In bougie, fi elle n'est pas finie; car ellene

dure pas quelquefois la moitié de la Messe;

se deshabille, remet ses ornemens dans son

Cette maniere de dire la Messe est véritablement de très-saints rites, instituez par Taint Bufile, par faint Gregoire de Nazianze, par d'autres Saints, & approuvée du Pape; mais elle est dite par des ignorans Mingreliens, fans dévotion, & lans reverence; gens que Dieu sait s'ils sont baptisez, ou s'ils sont vrayement ordonnez; à cause de la grande ignorance, & de la grande négligence des Evêques, qui n'ont aucun soin te leurs Paroisses. Ils celébrent la Messe trand on leur donne quelque chofe, & si on ne leur donne rien pour la dire, ils ne la disent point. Durant le tems du grand Carême, ils ne célébrent jamais que deux jours la semaine, le Samedi, & le Dimanche; parce que ce sont les jours que le Catholicos, ses Eveques, & les Moines, jeument, ne faifant qu'un feul repas le jour après

après ces cil proien à ne n lans qui va la troi y atta Prêtre fe, ils cela n ils en font i toute de la presentation de la troite de la presentation de la troite de la presentation de l

le from l'Huile Baptên quand qui fe dans la fe, s'a un autra A côte l'huile ou aut à l'En

allume

la Messe:

dans fon

est vériituez par Vazianze, e du Paans Minverence; ifez, ov caule de de néglicun soin la Meffe ofe, & li e, ils ne lu grand ne deux Dimanne le Ca-

es, jeu-

le jour

après

après Vêpres. Or s'ils disoient la Messe ces cinq jour-là qu'ils jeunent, ils romproient le jeune, qu'ils estiment consister à ne manger qu'une sois le jour, au soir ians qu'il soit permis de porter rien à la bouche auparavant. Observez que si un Prêtre, qui va pour dire la Messe dans une Eglise, la trouve sermée, il dit la Messe à la porte y attachant sa bougie. Quand plusieurs Prêtres veulent dire la Messe dans une Eglise, ils ne disent pas chacun la sienne à part, cela n'étant pas en usage parmi eux; mais ils en disent une tous ensemble, ce qu'ils sont sans respect entremêlant l'Office de toute sorte de discours dissérens.

## CHAPITRE XIII.

### Du Bapteme.

Es qu'un Enfant est né, le Papas, ou Prêtre, lui fait un signe de Croix sur le front; & huit jours après, il l'oincavec l'Huile sainte, qu'ils apellent Mirone. Le Baptême ne se fait que long tems après, quand l'Enfant a deux ans ou environ ; ce qui se fait de cette maniere. Le Papas va dans la Marana, ou Cave, qui sert d'Eglise, s'assied sur un banc, failant asseoir sur un autre vis-à-vis le Parrain avec l'Enfant: A côté du Prêtre, il y a un plat, avec de l'huile de noix; & un baquet, ou cuve, ou autrevase de bois, pour servir de Fonts à l'Enfant. Il demande le nom, puis il allume une petite bougie, & se met à lire 1 /100

L 3

un long-tems; & quandil est presque à la fin, il ôte sa calote, ou son bonnet, continuë à lire encore un peu; puisse retourne, lit, & après avoir bien lû, demande qu'on apporte l'eau, & comme il arrive souvent qu'elle n'est pas chaude, quand il la demande, il faut qu'il attende. L'eau apportée est versée dans le baquet, & le Prêtre prend de l'huile de noix, la verse dans l'eau, en disant quelques priéres, & en chantant. Le Parrain cependant ayant deshabillé l'Enfant, le met tout nud dans le baquet, & le lave par tout avec ses mains. Le Prêtre n'y touche point; ne prononce aucunes paroles durant cette fonction, mais dès qu'elle est achevée, il prend une corne, où il y a du Mirone, ou de la fainte Huile, si dure qu'elle ressemble à du vieux onguent, en coupe un peu avec un petit morceaude bois; & le donne au Parrain, qui en oint l'Enfant au front premierement, puis au nez, aux yeux, aux oreilles, à l'endroit des mammelles, au nombril, aux genoux, aux chevilles des pieds, aux talons, aux jarrêts, aux fesses, aux reins, aux coudes, aux épaules, & au fommerde la tête; sans que durant toute cette action, le Papasonvre seulement la bouche. Le Parrain remet ensuite l'Enfant dans la cuvette, prend un peu de Pain beni, le donne à l'Enfant, avec du Vin, & s'il en mange & boit, ils disent que c'est un bon signe, & qu'il sera fort & gaillard; puis il le remet entre les mains de la Mere en lui disant par trois fois, vous me l'avez donné Juif & je vous le rends Chré

Ebré. l'affo il est le Pa laque tage grane que rent Sœui tout le co rema Bapte ils ne roien grand moni qui d quelo au m tifer : arriv

Le pas de pour des heurs te la bien ayent ritue erem

me,

N fque à la er, cone retourdemande il arrive quand il L'eau et, & le la verse iéres, & ant ayant nud dans les mains. prononce tion, mais ne corne. te Huile. onguent, orceaude i en oint , puis au 1'endroit genoux, ons, aux x coudes, ête: fans Papasourrain ree, prend l'Enfant. boit, ils qu'il sera entre les trois fois.

le rends Chré

Ebrétien. L'Enfant étant ensuite bercé pour l'affoupir, on le laisse un peudormir; puis il est lavé avec d'autres eau non pas par le Parrain, mais par une autre personne. laquelle ne laisse pas de contracter parentage avec la Mere de l'Enfanc; mais pas si grand que le Parrain; car il faut observer que le Parrain d'un Enfant est tenu le Parent de sa Mere au degré de Frere ou de Sour, tellement qu'à toute heure, ou en tout tems, il peut entrer par tout chez elle comme dans la propre mailon. Il faut remarquer que les Prêtres administrent le Baptême sans habits Sacerdotaux, dequei ils ne se soucient gueres, austi ne baptiseroient-ils jamais, fi ce n'étoit pour y faire grand'chere; faisant confisser cette Céremonie sacrée dans un Banquet solemnel, qui dure tout le jour; d'où vient que quand quelques-uns n'ont pas le moyen de donner au moins un Cochon, ils ne font point baptifer leurs Enfans. C'eft ce qui fait qu'il arrive souvent, que les enfans de ces pauvres gens meurent sans Baptême.

Les riches au contraire ne se contentent pas de saire tuer plusieurs Cochons; mais pour rendre le repas splendide, ils sont tuer des bœufs & d'autres bêtes, conviant tous leurs parens & amis au sessim, qui dure toute la nuit, jusqu'à ce que la plûpart soient bien yvres. Il semble que les Mingreliens ayent formé leur maniere de baptiler sur le rituel des Grecs, qui administrent trois Saeremens à même tems; à savoir le Baptême, la Consirmation, & l'Eucharissie. Gar

248 RELATION

en lavant l'Ensant ils donnent le Baptême, & ils lui donnent la Confirmation, en l'oignant d'Huile; & l'Encharistie en lui donnant du Pain béni, & du Vin. Mais je eroi que cette façon de donner du Pain & du Vin à un Enfant est plutor à l'imitation des Juifs, qui donnoient du vin & du lait à l'enfant, comme dit St. Jerôme ch. 55. fur ces paroles: emite vinum & lac. Les Mingreliens suivoient à la verité les rites Grecs duns les tems pullez, mais ils les ont fort corrompus dans la fuite en plufieurs schofesu Quelques Papas, des plus savans mont conté, que pour plus de dignité, ils lavoient aufli l'enfant dans le vin, & nonper dans l'eau. S'ils n'étoient pas crop ignorans, on thes appelleroit Latheriens, parce que Luther étant un jour interrogé sur la matiere du Baptême, il répondit que c'époir dans route forte de chofes qu'on pouvoit laver, comme dans du lait, & dans du vin; ainsi que raporte Bellarm. du faint Bapveme chap. 2. It arriva un jour qu'on fit venir un Fapas pour batifer un enfant mala. de. Ce Papas trouvant l'enfant moribond. ne le voulut jamais baptiser, dilant qu'il "ne vouloit pas ainst employer inntilement son Huite sainte; comme si le Baptême con-Moit dans l'Onction. Cet enfant étant mort fans être baptifé, il vint un autre Papas, ami de la maison, pour visiter la famille sur fon affliction: & fur la perte qu'on avoit faite. Le Pere lui dit les larmes aux yeux, que ee qui le fâchoit le plus dans la mort de fon Enfant, c'ésoit qu'il n'avoit point reçû

reçu l un tel falé de dre for lui rép eft un a je le ba grand' deffous en oign dans l'a eft la f rends I teur fi pourqu baptifer ourils "

dent que comme Benjami à cause re en le 18. Aint enfans Oils naisse tard venu la fin du vrier, pe ce, & ai qui ayen disent-ils per à un l

donne.

font dor

Les n

reçu le Baptême, parce qu'ayant appellé un tel Papas pour le baptifer, il avoit refusé de le faire, de peur, difoit-il, de perdre son Huile fainte. Ce Papas, l'arrêtant, lui répondit : Ne saviez vous pas que ce Papas eft un avare? ne pleurez point, consolez w je le baptiferai moi: un peu d'huile n'est p . se grand' chofe. Cela dit, il aira fon cori et de dessons sa veste, en prit un peu d'Huile, & en oignit cet Enfant mort, comme on fait dans l'administration du Baptême. est la stupidité & l'absurdité de ces Reverends Papas. Je laisse à considerer au Lecteur si ces enfans sont bien baptisez: C'est pourquoi nos Peres ne manquent point de baptiler fub conditione tout autant d'enfans qu'ils rencontrent sous prétexte de leurdonner des remédes; ou de les caresser.

Les noms qu'ils donnent à leurs enfans, sont donnez à l'occasion de quelque accident qui survient, à l'imitation des Juiss, comme nous voyons dans la personne de Benjamin, qui fut appellé Fils de douleur, à cause de celle que soussirit Rachel sa mete en le mettant au monde, Gen. ch. 35 v. 18. Ainfi les Mingreliens appelleront leurs enfans Objeca, c'elt-à-dire, Vendredi, quand . ils naissent ce jourlà; Guimisa, c'est-à-dire, tard venu, quand ils viennent au monde à la fin du jour; Prevalifa, c'est-à-dire, Fiwier, parce que c'est le tems de sa naissence, & ainsi des autres. Il y en a sort pen qui ayent le nom de quelque Saint, parce, disent-ils, qu'il n'est point permis de donner à un homme ordinaire le nom d'un Saint,

it point reçû

aptême,

en l'oilui don-

Mais je

Pain &

mitation

du lair.

ch. 55.

e. Les

les rites

s les ont

dufreurs.

s favans

rité, ils

& non

op igno-

, parce

é fur la ne c'é-

m pou-

dans du

int Bapn fit ve-

t mala-

ribond, nt qu'il

ilement

me con-

nt mort

Papas, nille fur-

n avoit

x yeux,

a mort

250 RELATION

de peur qu'il ne le deshonore, de la maniere que faisoit un Soldat qui n'avoit point de cœur, & qui portoit le nom d'Alexan. Ce Prince, comme nous ne lifons dans sa vie, que nous a laissée Plutarque, lui dit en courroux, Ou porte toi en Alexandre, où change de nom. Ainsi les Mingreliens, en ne prenant point de nom des Saints Chrétiens, c'est comme s'ils disoient, Nos actions ne font pas des actions de Chrétiens; & pour ne nous point attirer de reproches, mous n'en porterons point les noms. Saint Augustin. cb. 70. sur faint Jean, dit, Christinnum castitatis & integritatis nomen est; mais. ces peuples sont extrêmement éloignez de ces deux persedions. Il faut observer encore, qu'à quelqu'âge qu'il soient parvenus, on ne laisse pas de les appeller toûjours fils ou enfant de tel; selon l'usage de l'Ecriture, puer centum annorum. Quant au reste; la Forme du Baptême en leur langue est telle.

Natelis -- Ighebes sacalitos Mamisata amin, Daxizata amin. Dazuliza Zininda sata Anin.

Il n'y a que fort peu de Prêtres qui sachent ce Formulaire du Baptême. Quelques Bires le savent. Ce qu'il y a de plus extraordinaire c'est qu'il arrive fort souvent que des gens se font rebâtiser.

On ne fait point ici d'article du Creme, parce que les Mingreliens n'en ont jamais oui parler; outre que, selon les rites des Grecs, Grece mais fervé

Ls ger co en par d'un p de far lequel fous.

Le pair avant l tion No li le vi & les te bour portent comme

Arciest vrai

le la mavoit point d'Alexanne litons Plutarque, en Alexan-

Mingredes Saints ient, Nos brétiens ; eproches .. Saint Au-, Christineft; mais oignez de erver en-

parvenus, toujours de l'Ecriau reste. angue est

fata amin, inda fata

i sachent eloues Beextraorvent que

lu-Creme, nt jamais rites des Grecs,

Grecs, ce n'est pas le Prêtre qui en oine. mais le Parrain, comme nous l'avons observé ci-dessus dans le Baptême.

#### CHAPITRE XIV.

#### De l'Encharistie.

TLs consacrent comme ils peuvent dans le Sacrement de l'Eucharistie, sans s'obliger comme les Grecs à confacrer toûjours en pain levé. Ils font un petit pain rond d'un peu plus d'une once pesant, composé de farine, d'eau, de bled, & de vin, sur lequel ils appoient la marque qui est ici desfous.



Le pain, ainsi marqué, s'appelle Sebisquer avant la consecration, & après la consecration Nazeroba sazerebelis. Ils appellent nazili le viatique qu'ils donnent aux malades : & les Prêtres le conservent dans une petite bourse de toile, ou d'autre étoffe, qu'ils portent toûjours attachée à la ceinture, comme nous le dirons plus bas.

Arcudius Concord. Ecelef. lib. 3. dit , qwil oft vrai-semblable qu'an tens des Apôtres un confacroit tantôt avec du pain levé, tantôt avec L 6

du

du pain levé , tantot avec du pain azyme. Les. Datins imitent Jesus-Christ, qui consacra avec du pain azyme; mais pour les Mingreliens, ils consacrent indifferemment toute forte de pain. La composition de leur pain Eucharistique avec de la farine, du iel, du vin & de l'eau, est à la Judaïque, parce que Dieu anciennement commandoit qu'il y eût du sel dans tous les Sacrifices. Lev. 2. Quidquid obtaleris sacrificii sale condies. Ce n'est pas la coûtume de ces Prêtres de mettre dans le Calice un peu d'eau avec le vin. L'én ai pourtant vû quelquesuns qui y en mettoient; & ayant un jour demandé à un Papas, pourquoi il ne mettoit point d'eau dans le Calice? il me répondit, qu'il y en mettoit quelquefois quand le vin étoit trop fort; muis qu'il avoit déjanf. sez à faire à porter le vin, le feu, la bougie, & le sac des ornemens, sans porter encure de l'eau. Je lui demandai de plus ce qu'il feroit fi le vin étoit du vinnigre : il me répondit, qu'il consacreroit avec, mais qu'il ne le feroit pas avec de l'eau de vie, parce qu'elle n'étoit plus vin. Ces Prêtres, pour imiter les Grecs, qui après la confecration, & immediarement avant la Communion, ont courume de verser dans le Calice un peu d'eau bouilliante, en memoire du lang & de l'eau chaude, qui sortit du côté de Jesus-Christ mort, ces Pretres, dis-je, prennent une cuilliere de fer qu'ils font chaufer à la bougie qui leur fert de cierge, ils y mettent ensuite un peu d'eau, & la jettent ainsi chaude dans te Calice, & communient

enfui quen leur tous

Je forte la Co trouv moins dit qu chair bet Cl te chi là Co **fuivar** chiemi manda mes , le vin vin éte de Jesi comm (le ter tia.) S ment 9 auffi re pourqu en terr Je lui bonne parole dit , p les par đã poi

è'eft,

ensuite. Ils ne savent pourquoi ils pratiquent cettel éremonie : ils difent que c'eft : leur usage, mais pourtant ils ne le font pas

tous constamment.

Je me suis informé bien des fois avec toutes forte d'Ecclefiastiques touchant la forme de la Confécration: mais sans en avoir jamaistrouvé qu'un seul, lequel étoit un peu moins ignoraant qui me l'ait sû dire. Il medit que les paroles de la Consécration de la chair, dite marquerit, étoient telles: Migbet Chiamet esse ars cors chiemit quentuis chate chili miffa tevebelit Zodoat; & celles de là Confécration du sang, dit Magnaint, les suivantes; Suta Misganfqua vefla esfe ars Sifeli thiemit quentuis chante chiti zodont. Je demandai un jour à un de ces Reverends hommes, siaprès avoir ainsi confacré le pain & le vin avec les parotes susdites, le pain & vin étoient veritablement le Corps & le Sang : de Jesus-Christ ? Il me répondit en souriant, comme si je sui eusse dit une plaisanterie, (le terme Italien de l'original est una facetia.) Qui mettra Jesus-Christ dans le pain? comment y pourroit-il venir ? comment peut-il être ausse renferente dans un se petit morceau de pain? pourquoi voudroit-il quitter le ciel pour venir en terre? on n'a jamais ou rien de semblable. Je lui demandai de plus, si la Messe seroit bonne, en cas que le Prêtre eut oublié les paroles de la Confécration? il me répondit, pourgquoi non? mais le Prêtre qui oublie. les paroles fait un grund peché. 'A l'égard' da poin de l'intention, ils ne savent ce que c'est, comme gens qui celébrent par cou-

munient en-

100

yme. Les.

confacra

es Min-

remment

n de leur

rine, du

idaïque.

mandoit

crifices,

Tale con-

ces Prê-

eu d'eau

uelques-

un jour

ne met-

me ré-

is quand:

t dejanf-

a bougie,

encure de

'il feroit

pondit,

ne le fe-

qu'elle

our imi-

tion, &

on, ont

un peu

lang &

é de Je

e, pren-

chaufer

e, ils y

jettent

tume, & pour quelque émolument; & par confequent c'est à savoir si la Consécration qu'ils font est valide ou non; je m'en remets aux Docteurs.

Pour ce qui est du Nazili, ou Viatique. pour les malades, les Mingrelins font comme les Grecs, en le confacrant une fois seulement l'année, le jour du Jeudi saint, en memoire de la Cene de notre Seigneur. Mais au lieu que les Grecs le conservent dans un Ciboire d'or ou d'argent, ou dans quelqu'autre vase décent, comme le raporte Baronius, & Arcudius concord. Ecclef. liv. 3. de la Sainte Eucharistie. Ces Prêtres Colcheens le mettent dans une bourse de toile. ou de peau, qui d'ordinaire est grasse & sale; la portant toûjours attachée à la ceinture, & par tout où ils vont, & quelque chose qu'ils fassent; même là où ils se comportent avec le moins de reverence & de respect, ni plus ni moins que si c'étoit une piece de chair. Et comme ils sont souvent yvres, ils se roulent alors à terre avec cetce bourse à la ceinture, sans y avoir nul égard. Quand ils se deshabillent & se couchent ils la mettent sous leur chevet avec leurs habits, ou en un autre endroit. Quand ils se presente quelque malade qui demande le Viatique, ils le lui portent, ou bien s'ils ne se soucient pas d'en prendre la peine, ils l'envoyent par celui-là même qui les est venu avertir, soit homme, ou femme, ou enfant. Et parce que ce Nazili, ou Viatique, qu'il envoye, est quelquesois un peu trop dur, jelon qu'il est vieux fait; pour le

les ma morce fans te tombe mains donne mage boiver reste of chée à gue & point a ou ave

avec o

Peu qn'on maifon lieu de dans le lebaffe observ dn fuc au fon gne, & au-defl zili est n'ya p tique, il ne di fi ce co crer, d me rap la fin d

Nazili (

le faire avalerau malade, on le prend avec s & par les mains pour le casser & reduire en perits écration n'en remorceaux, sur un plaz, ou sur une pierre; sans le mettre en peine des miettes qui en tombent, & de celles qui s'attachent aux iatique. mains, & le mettant dans un peu de vin le nt comfois seudonnent à boire au malade, en priant l'Image de ne le pas tuer. Quand ces gens int, en boivent ainsi ce Viatique pulverise, il en r. Mais nt dans reste d'ordinaire la plus grande partie attachée à leur barbe, qu'ils portent fort lonns quelque & fort épaisse; mais cela ne leur fait raporte . liv. 3. point de peine; ils s'essuyent avec la main,

ou avec la manche de leur chemise, ou avec quelqu'autre chose.

es Colde toile,

Te & sa-

la ceinquelque

le com-

e & de

oit une

ouvent

vec cet-

oir nul fe cou-

et avec Quand

mande en s'ils

ne, ils

eft ve-

ne, ou Viati-

in peu

pour le

Peu de gens prennent ce Viatique, parce qu'on le tient de manvais augure dans la maison du malade. C'est pourquoi, au lieu de le lui donner à prendre, on le jette dans le vin en une bouteille, ou petite calebasse, que l'on met dans un coin; & l'on observe ce qu'il devient; sur quoi on juge du succès de la maladie. Car si le Nazili va au fonds de la calebasse, c'est mauvais signe, & que le malade mourra; s'il nage au-dessus, c'est signe du contraire. Ce Nazili est fait de farine, de vin, & de sel. Il n'ya point d'eau comme au pain Euchariftique, parce, disent-ils, que s'il y en avoic il ne dureroit pas toute l'année. Or savoir si ce composé est matiere propre à consacrer, & s'il est vrai pain, c'est de quoi je me raporterai au jugement des Savans. A la fin de l'année, les Prêtres qui ont du Nazili de reste, le portent sur l'Autel, &

256 RELATION

laissent là; où les souris le mangent. Ainsi se consume ce saint Viarique; & telle est sa reverence en saquelle ils l'ont, & avec laquelle ils s'en servent: d'où il est facile de juger quelle est leur Foi & quelle leur croyance sur le sujet du Saint Sacrement.

#### CHAPITRE XV.

#### De la Penitences

Es peuples ont le Sacrement de la Penitence qu'ils appellent Gandoba. Ils appellent les péchez Zuggia, la contrition Zodua, l'attrition Sinnnuli. Ils savent tout cela; mais rependant ils ne fe confessent point, non plus les Seculiers que les Ecclesiastiques; non pas même à l'article de la mort : & si quelqu'un entr'autres se resout à se confesser, il faut que babeat in bonis pour payer le Confesseur. Il arriva un jour qu'un Seigneur nommé Patazoluchia s'étant confessé au Catholicos, il lui donna cinquante écus, mais comme il voulut se confesser une autresois, le Catholicos ne voulat point recevoir sa confession, disant, qu'il lai avoit trop pen donné la premiere foise On conte d'un autre Gentilhomme, que s'étant confessé à un Evêque, il lui fit préfent d'un cheval & de plusieurs autres choses. Cet Evêque retournant chez lui avec ce présent rencontra le fils de ce Gentilhomme, & le remercia de ce que son pere lui avoit tant donné. Comment, lui dit ce file, mon Pere a fuie de si grand péchez, &

j'en fu je vou. sho/es font c gez à au Co gens e rois p le fait ge, q le con che la là vie chante être u ils l'ex munéi un gra we pe c'est d des pra de foye que ler confess Grees. chose, ce qui luspen Clercs fessent. péchez luspe& benefic les fuite ent. Ainfi creile eff , & avec est facile uelle leur emerts.

ζV.

de la Peloba. ontrition . vent tout onfessent les Ecrtiole de ie refout in bonis un jour a s'étant na cint fe conne voudifant, iere foise que : fit préres choni avec Gentilon pere i dit ce ks. O

il

il ne donne pas plus de chose à son Confesseur? j'en suis honteum: mais je reparerai sa faute, & je vous promets de vous envoyer bien d'ausres. choses. C'est qu'il croyoit que ceux qui font de plus grands péchez, sont aussi obligez à faire des prélens plus confiderables au Confesseur. It y a donc très peu de gens en ce pays qui se confessent, & j'aurois presque dit personne. Et si quelqu'un lefait, ce qu'il fait est plutot un facrilege, qu'une véritable confession, car il ne le confesse que de ce qu'il lui plate, & cache la plus grande partiede ses pechez. De là vient, que quand ils font quelque méchante action, qu'ils trouvent eux-mêmes. être un grand péché, ils la cachent, maisils l'expient; selon ce que l'on tient communément chez eux, que quand on fait un grand péchéil faut faire une bonne œuwe pour l'expier. Leur bonne œuvre, c'est de consacrer une Image, ou de faire des présens à des Images, comme des draps de soye, ou de l'argent, avec quoi ils croyent que leurs pechez sont esfacez, sans aucune confession. Cette erreur est originaire des Grecs. Les Evêques pratiquene la même chose, & tout le Clergé dans tout l'Orient: ce qui vient de ce que les anciens Canonssuspendant des Ordres pour toujours les-Clercs qui vivent en adultere, ils nese confessent point, de peur de se découvrir leurs péchez les uns aux autres, ou de se rendre. suspects, & ensuite d'être privez de leurs benefices. Ils auroient raison de craindre. les suites de la Confession, si ces Canons

par\_

parloient du Tribunal interieur de la Conression, mais ils ne parlent que de l'exterieur.

Aprésent, ces Reverends Ecclefiastiques, au lieu de l'econfesser, vont se laver dans la riviere, avant que de celebrer la messe, & prétendent satisfaire avec cela au précepte la Confession. Etsemblablement quandils doiyent faire le sacrifice dit Sanffos, où affiftent plusieurs Papas, ils vont sous se laver auparavant au fleuve; & durant une semaine ils s'abstiennent de voir leurs semmes, avec quoi ils s'imaginent & se flattent qu'ils ont autant fait que s'ils s'étoient confessez. Une autre raison qu'ils ont de ne se pas confesser, c'est que tant les Evêques, que les Prêtres ne gardent point le seau de la Confession, mais qu'ils parlent devant un chacun de ce dont l'on s'est confessé, s'en entretenant, même souvent, en présence du Penitons.

Les Mingreliens se persuadent d'ailleurs, que pourvû que l'on ait son Confesseur, on Monzguary, comme ils l'appellent, il n'importe pas de se confesser du tout; c'est pour quoi ils ont tous chacun le leur. Ils vont donc à quelqu'homme d'Eglise, Evêque, ou Bere, ou Prêtre, il n'importe, qui soit renommé pour sa vertu, pour son savoir, & pour être bon Chrétien. Ils lui portent un present, chacun selon ses moyens, & le prient de vouloir être leur Consesseur. Quand à lui, il reçoit le présent, & accepte la charge d'être leur Consesseur; mais ils ne se confessent néanmoins jamais: & s'il

arrive bien. o font p feron qu'il l benite de lau donne ques droit cheva bits

il l'efl Ils aveug ignore en fai un Ev donne chez c ceux c Ces Ig livren péche: fion pr iolutio les ric che de qu'il a a cet de à la ils cro fans co l'absol

Telle e

de l'exte-

efiastiques, ver dans la messe, & précepte quandils los, où assous se la mant une leurs femoient conont de ne les Evêt point le s parlem

s'eft con-

nvent, en

l'ailleurs, effeur, on seffeur, on les vont Evêque, qui foit on favoir, it portent oyens, & accep; maisils s: & s'il arri-

srrive qu'ils tombent malades, ils envoyent bien querir ce Confesseur, ou bien ils sefont porter chez lui, mais ils ne se confesseront pas pour cela. Le plus de service qu'il leur rende, c'est de seur faire de l'eaubenite, avec laquelle il les aspergera, puis de laver quelque smage avec de l'eau qu'il donne à boire au malade, en disant quelques oraitons. Les Confesseurs ont pardroit, lors que leurs Penitens meurent, lecheval dont il s'est servi se dernier, ses habits, & tout ce qu'il avoit sur lui quandil l'est venu voir.

Ils font bien davantage: ces pauvres gens avenglez par la cupidité infatiable de leurs ignorans Evêques vont, quand ils sont en fanté, trouver, ou le Catholicos, on un Evêque, on leur Confesseur, & se font donner par écrit l'abfolution, tant des péchez qu'ils, one commis par le pessé, que de ceux qu'ils commettront durant leur vie. Ces Ignorans-là leur accordent, & leur délivrent un acte d'abiolution de tous leurs péchez commis & à commettre sans confession préalable; mais comme ces sortes d'abfolutions content bien cher, il n'y a que les riches qui en obtiennent. Le Patriarche de Jerusalem en donna une au Prince qu'il acheta beaucoup. Quand quelqu'an a cet Acte d'Absolution, & qu'il est malade à la mort, on le lui met à la main, & ils croyent que cela suffit pour être sauvé sans confession, ni autre ceremonie, ayam l'absolution de ses péchez entre ses mains... Telle est l'ignorance de ce miserable peuple.

260 REDATE ON

ple, qui ne se confesse point. Quand on leur parle de se confesser, comme cela m'est arrivé plusieurs fois, ils répondent qu'ils n'ont point de péché. C'est qu'ils ne savent ce que c'est que péché, & en quoi il confiste, n'ayant personne qui le leur enfeigne. Harrivera quelquefois qu'un homme prêt de mourir formera un acte de repentance de ses péchez en géneral, sur tout s'il a quelque Religieux qui le sui suggere; mais ils meurent la piùpart comme des bêtes. A quoi il faut ajouter que les Prêtres ignorent la forme de l'absolution, & qu'ils ne savent faire autre chose auprès d'un malade, que de prier l'Image, qu'elle ne le tue point, & qu'elle ne soir pas en colere.

## CHAPITRE XVI

De l'Extrême-onction.

Je n'ai jamais pu découvrir que le Sacrement de l'Extrême-onction fût en usage parmi ce Peuple. Je me suis trouvé chez plusieurs d'entr'eux à l'heure de seur mort, auprès desquels étoient des Prêtres, mais ils ne seur administroient point ce Sacrement. J'ai austi interrogé là-dessus plusieurs de seurs Clercs, tant Moines, que Prêtres; mais ils m'ont tous répondu que l'onction de l'huile sainte ne s'administre que dans le Baptême, duquel ils sont consister toute l'essence dans l'onction de cette huile, que le Catholicos sait, comme nous l'avons observé

fervé c.
Gens,
Bere, le
ou d'ol
cela n'e
tes Hui

Del

tion, à un Cath à moins n'ordon d'un bo voir de mus aux La Lo

de estim Orientat de desho ont pern fois en le que de p le étant en veuva Mingreli les Rites la force fille qu'u époule a

de nouv

penie

and on la m'eft it quills s ne faquoi il eur enan homde real . fur Inilug-

que les fution, auprès qu'elle s en co.

comme

e Sacren usage véchez r mort. s, mais Sacrelusieurs Prêtres: onation ue dans er toute le, que ons obfervé

servé ci-dessus. Il y a pourtant quelques Gens, qui étant malades, fontappeller un Bere, lequel benit un peu d'huile de noix, ou d'olive, & en oint les malades, mais cela n'est pas l'extrême-onction, ni les Saintes Huiles.

## CHAPITRE XVII.

De l'Ordre & du Celibat des Prêsres.

Es Evêques Mingreliens ont conservé la mémoire du Sacrement de l'Ordination, à cause du gain qu'ils en tirent; car un Catholicos ne consacre point d'Evêques à moins de cinq-cens écus. Un Evêque n'ordonne point un Prêtre que pour le prix d'un bon cheval; mais je n'ai jamais pu savoir de quelle maniere ces gens sont pro-

mus aux Ordres.

La Loi du Celibat a toûjours été en grande estime chez les Grecs, & chez les autres Orientaux; & afin qu'il ne se commît rien de deshonnête entre les Ecclesiastiques, ils ont permis à leurs Prêtres de se marier une fois en leur vie, avec une fille vierge, avant que de prendre les Ordres sacrez; laquelle étant morte ils seroient obligez de vivre en veuvage. Mais ce Reverend Clergé de Mingrelie faisant toûjours mine de suivre les Rites Grecs, a trouvé moyen d'éluder la force de cette Loi austere; car la même fille qu'un homme, qui se veut saire Prêtre, époule avant son Ordination; il l'épouse de nouveau aprés l'ordination, sans dis-

pense de l'Evêque; prétendant que l'ordination rompt le mariage. Or si cette semme meurt, ils prétendent, qu'ayant pû se marier par dispense depuis leur ordination. ils le peuvent faire encore; & sur cela ils passent à de secondes noces, & puis à de troisiemes, & à de quatriemes, & tant qu'ils veulent; les Evêques ne leur en refusant jamais la dispense, mais la leur vendant bien cher; car il faut observer que la dispense pour de secondes nôces coute à un Prêtre le double de ce que la premiere lui a couté, celle pour de troisiémes nôces lui conte le triple, & ainsi de suite; avec quoi l'Eyêque, qui ne songe qu'à tirer de l'argent, leur donne la dispense sans difficulté. & fans s'informer si la femme est vierge ou non, si elle est veuve, ou femme repudiée. Mais s'il arrivoit qu'un Prêtre prit une seconde femme sans dispense de l'Evêque, il seroit déclaré irregulier, on lui raseroit la barbe & la Couronne, & il seroit degradé de la Prêtrise, car il faut observer, qu'ils ne croyent pas que ce Sacrement imprime de caractere indelebile, bien loin de là ils réordonnent les Prêtres dégradez, comme s'ils n'avoient jamais reçu les ordres. Ils agissent à cet égard de même qu'à l'égard du Baptême, que plusieurs se fout redonner par des Beres, comme a le premier qu'ils avoient reçu n'étoit pas affez bon. Il arriva un jour qu'un Prêtre appercevant un jeune garçon qui lui enlevoit un cochon, il lui tira un coup de fronde qui le tua. Il fut ausli tot déclaré irregulier, rafé, privé de for au bout prélens nes grac fon ben nouveau été Prêt

CH

E Sa lent Pais, un parens de qui la re tain prix grand po veuve. lemet pa eonvenu. ou Tenai ses Sujet les mene quoi pay pendant auparava liberté d il arrive les Epou ce qu'il a pare un lendemai les amis, ue l'or-

ette fem-

nt pû se lination,

cela ils

is à de

nt ou'ils

usant ja-

ant bien dispense Pretre

i a couluicon-

ec quoi

de l'arfficulté.

ierge ou

epudiée.

t une fe-

êgue, il feroit la

degradé

qu'ils

mprime de là ils

comme

res. Ils

l'égard

redonpremier

lez bon.

rcevant

cochon.

e tua. Il

ifé, pri-

vé

vé de son Eglise, & de son Benefice; mais au bout de quelque tems ses amis & les présens qu'il fit l'avant mis dans les bonnes graces du Catholicos, on lui rendit son benefice; sur quoi on l'ordonna de nouveau, tout comme s'il n'avoit jamais été Prêtre.

#### CHAPITRE XVIIL

#### Du Maringe.

E Sacrement de Mariage, qu'ils appellent Gorghini, se peut appeller en ce Païs, un contract de vente, parce que les parens de la femme font marché avec celui qui la recherche, de la lui donner à certain prix, lequel est toûjours bien plus grand pour une fille vierge, que pour une veuve. Le marché étant conclu, l'homme semet par tous movens à amasser ce dont il est. convenu. Il prend les Enfans de ses Vasseaux. ou Tenanciers, lesquels sont non seulement ses Sujets, mais comme ses Esclaves. les mene vendre aux Turcs afin d'avoir dequoi payer sa femme, laquelle demeure cependant toûjours avec ses parens comme auparavant, mais où son futur Epoux a la liberté de l'aller voir de tems en tems; d'où il arrive quelquefois qu'elle est grosse avant les Epousailles. Quand le mari a amassé ce qu'il a promis, le pere de l'Epouse prépare un festin solemnel qui dure jusqu'au lendemain, où sont conviez ses parens & ses amis, & ceux qui ont traité le Mariage.

L'Epoux, accompagné aussi de ses paren & de ses amis, y vient apporter ce qu'il a promis de donner pour avoir sa Maîtresse. qu'il délivre à son Pere, ou à ses parens les plus proches, avant que de se mettre à table. Il lui montrent en même tems le trousseau qu'ils ont préparé pour l'Epousée. lequel est d'ordinaire équivalent au prix que l'Epoux donne pour avoir sa femme. Ce trousseau consiste en meubles & utenciles de maison, en bêtail, en habits, & en quelques Esclaves pour la servir; mais qui appartiennent uu mari, aussi bien que le reste, à la reserve des habits & joyaux de l'Epoulée. Après le souper, qui ne finit qu'au jour, l'Epouse, accompagnée de ses plus proches parens, des Conviez, & des Amis, est menée chez son Epoux avec les dons que son Pere & ses Parens lui ont faits. & à son Mari, selon leurs facultez. font tout ce chemin en chantant, & en sonnant des instrumens. Cependant, deux de ceux qui ont traité le mariage, prennent les devants, allant à toute bride au Logis de l'Epoux, annoncer la venue de l'Epouse. On leur y présente aussi-tôt un flacon de vin, du pain, & de la viande; & eux, sans mettre pied à terre, prennentle flacon, & en caracolant dans les Cours, & à l'entour du Logis, ils répandent le vin, en failant des vœux pour une honne paix entre les Epoux. Ils mettent enfuite pied à terre, mangent un peu, puis s'en retournent au devant de l'Epouse. Quand elle est arrivée au Logis de son Accordé, onla mene

mene e coutur alors r miers, qui en est de 1 s'avanc pis étei & un c de pain d'un co nes de ceaux, faite, o où le f chacun on man tout le jusqu'à plus der d'ordina les nouv semble. ge n'est jours en jour; de ou Sorc ge fur le s'en fait

> pas deda Le Pr Compere Megorghi bougie a Tome

de nuir,

es paren ce qu'il a Maîtresse, es parens mettre à tems le Epousée, prix que me. Ce utenciles s, & en mais qui a que le oyaux de ne finit rée de les & des avec les ont faits. ez. z en londeux de rennent u Logis l'Epoun flacon & eux, e flacon. k à l'envin, en paix enpied à retoutind elle

é, onla

mene

DE LA MINGRELLIE. mene dans la sale, où toute la famille a coutume de se rassembler, & où elle est alors rassemblée. Les amis entrent les premiers, puis les parens, puis l'Accordée, qui en entrant fait le salut accoûtumé, qui est de ployer le genou en terre. Après, elle s'avance au milien de la sale, où est un tapis etendu, & dessus une cruche de vin; & un chaudron de cette pâte cuite qui sert de pain. Elle renverse la cruche de vin d'un coup de pied; & prend à mains pleines de cette pâte, qu'elle jette à gros morceaux, par toute la sale. Cette céremonie faite, on passe dans une autre chambre, où le festin est aprêté. C'est-là la Noce, chacun s'y assied selon son rang. On boie, on mange, on chante, & on passe ainsi tout le jour, & toute la nuit suivante, jusqu'à ce qu'on soit si yvre qu'on ne puisse plus demeurer assis. La Noce dure ainsi d'ordinaire trois ou quatre jours, sans que les nouveaux mariez couchent encore ensemble, parce que la céremonie du mariage n'est pas encore faite. Elle se fait toûjours en secret, & sans en dire jamais le jour; de peur, disent-ils, que les Magares ou Sorciers, ne jettassent quelque sortilege sur les Epoux. Du reste, la céremonie s'en fait en tout tems, soit de jour, soit de nuit, dans la Cave, ou à l'Eglise; nois pas dedans, mais à la porte seulement.

Le Prêtre est là avec les Mariez, & le Compere, ou Parrain, qu'ils appellent Megorghini. Le Prêtre tient en main une bougie allumée, & se met à lire. Il y a

Tome VII. M tout tout joignant sur une table, deux Conronnes saites de sleurs naturelles, ou de soye, avec des houpes pendantes de diverses couleurs; une longue tavayolle, ou toillette, avec une aiguille & du sil, pour coudre ensemble les Mariez, & une coupe de vin avec des morceaux de

pain.

Le Parrain met la tayoyolle sur la tête des Epoux, & les cout tous deux ensemble par leurs habits. Le Prêtre cependant continue toûjours sa lecture sans s'arrêter. Le Compere prend ensuite les deux couronnes, les met sur la tête des Epoux, & de tems en tems, selon que le Prêtre lit certaines oraifons, il les change, mettant sur la tête de l'Epouse la couronne qui étoit sur la tête de l'Epoux, & sur l'Epoux celle qui étoit sur la tête de l'Epouse; & cela par trois ou quatre fois. Le Prêtre avant fini la lecture, le Parrain prend le pain & la coupe, rompt le pain en morceaux, dont il met le premier dans la bouche de l'Epoux, & le second dans celle del'Epouse, & ainfi l'un après l'autre jusqu'à fix fois; il prend ensuite le septiéme morceau pour lui, & le mange. Il leur donne de même à boire la coupe l'un après l'autre, à chacun trois fois, & boit le reste & puis ils s'en vont en paix

Cette tavayolle, ou toillette, sous la quelle les mariez sont debout, est pour marquer la pudicité & l'humilité; ce qui vient des céremonies des Juiss, comme nous le vovons en Rebecca Gen. 24. & comme

le rema d'Abra Offices habits fils tors & l'aut Punion pre par on, co Jon Tra chap. 14 en font quoi ils durée d & le re fort for femmes premier relle gi ancienn vin dan fort an ce que Commu nedictio qui ont les véri core co donnani & cela mariage après di ne peuv Un Pré

lé pain

ux Cones, ou endantes tavayol-

endantes tavayolle & du ariez, & eaux de

r la tête k enfemependant la rêter, eux coucoux, & Prêtre lit mettant onne qui l'Epoux oufe; & le Prêtre prend le en mor-

feptiéme
Il leur
'un après
oit le reste

sla bou-

ans celle

fous laest pour ; ce qui mme nous & comme

le

le remarque Saint Ambroise, Ep. 2. Livre d'Abrah, chap, dernier. Isidore Liv. des Offices. La couture des Epoux par leurs habits se faisoit anciennement avec deux fils tors ensemble, desquels l'un étoit blanc & l'autre rouge; & c'étoit pour signifier l'union conjugale, qu'on ne doit jamais rompre par la répudiation, ou par la séparation, comme le remarque Jagnes Banus dans son Iraité de la Religion Chrétienne Liv. 20. chap. 146. Mais ces peuples Mingreliens en font la couture d'un simple sil, avec quoi ils représentent fort juste le peu de durée de leur union conjugale, se séparant, & se repudiant fort legérement. On voit fort souvent entr'eux un mari avoir deux semmes, & quelquesois une troisieme; la premiere servant de semme de chambre à relle qu'il prend enluite: ce qui est une ancienne erreur des Juifs. Le pain & le vin dans le mariage est une céremonie fort ancienne parmi les Chrétiens; parce que les nouveaux mariez reçoivent la Communion immédiatement après la benediction nuptiale. Mais ces peuples qui ont perverti l'usage & le sens de tous les véritables rites des Chrétiens, ont encore corrompu le sens de celui-ci, en lui donnant toute une autre interprétation; & cela parce qu'ils font la céremonie du mariage à toute heure du jour, aussi bien après dîner, que devant, auquel tems ils ne peuvent plus recevoir la Communion. Un Prêtre me dit un jour, que ce vin & le pain, que les mariez beuvoient & M 2 man-

mangeoient ensemble, significient qu'ils devoient être également maître du boire & du manger; que la toillette dont ils se couvroient la tête, Imarquoit le lit nuptial; que le Parrain mangeant | & beuvant ce qui en restoit contractoit parenté avec les Epoux par cette action, & que c'étoit à lui à ajuster & composer tous les differens qui survenoient entre les nouveaux mariez; lesquels aussi ont une si grande confiance en ce Parrain, que teur maison lui est ouvertel & libre comme la sienne propre; & que quand le mari le trouveroit seul enfermé avec sa femme il n'en auroit aucun soupçon: tant est grande la privauté avec laquelle ils viventensemble.

Quand à la foi conjugale, ils ne la gardent qu'autant qu'il leur plaît, comme nous l'avons observé, & particuliérement les Grands; comme on l'a vû dans la personne du Roi d'Imirette, qui repudia Tamar sa premiére femme, laquelle se maria peu de tems après avec un autre Seigneur, pour prendre la fille de Taimuras Can, Prince de Caket: & comme on l'a vû encore dans celle de Dadian, Prince de ce pays de Mingrellie, qui repudia sa premiére femme, laquelle étoit du pays des Abcas, de la famille de Tarassia, qui est la Souveraine, après lui avoir fair couper le nez & les oreilles, sur quelques faux soupçons, & prit à femme la femme de son Oncle, encore vivant, de la maison des Libardiens, l'enlevant par force d'entre ses bras. pourrois encore donner bien d'autres exem-

ples. pudier a culiéren en a qu une mên des lieux qu'ils ai leurs fen monde en me épou rilité, ou se éterne Dieu n'a veut poin toutes ch femme est le ne fait les mécha pas fait qu'il le fa femme.

C I

Les Officienne & ligue Vulga Les caracte de deux fo Langue Vulga les autres, a

ples.

t qu'ils

a boire

dont ils

e le lit

l& beu-

parenté

& que

er tous

itre les

ont une

n', que

re com-

He ma-

femme

grande

lemble.

la gar-

me nous

ent les

ersonne

amar sa ria peu ir, pour

Prince encore de ce

fa pre-

des Ab-

tla Sou-

r le nez

upçons,

Oncle,

ardiens,

s. J'en

s exem-

ples.

ples. Le pis est que l'habitude de repudier ainsi sa femme est en usage, particuliérement parmi le menu peuple. en a qui ont deux ou trois semmes dans une même maison. D'autres les ont dans des lieux differens, afin qu'en quelque part qu'ils aillent, ils se trouvent toujours avec leurs femmes. Aprés tout, la plûpart du monde en général se contente d'une semme époulée, si ce n'est dans le cas de sterilité, ou que la femme fût une querelleuse éternelle; car pour lors, ils disent que Dieu n'a point fait ce mariage, & qu'il ne veut point qu'il dure, parce que Dieu fait toutes choses bien. Qu'ainsi, puisque la semme est de méchante humeur, ou qu'elle ne fait point d'enfans, qui sont des choses méchantes, c'est un signe que Dieu n'a pas fait ce mariage; & par conséquent qu'il le faut rompre, & épouser une autre

## CHAPITRE XIX.

De l'Office Divin.

I Es Offices Divins, & soute la Litur? L gie sont en Langue Georgienne, and cienne & literale, fort differente de la Lan gue Vulgaire qu'ils parlent ordinairement. Les caracteres sont auss differens, en ayant de deux sortes: les uns appartenant à la Langue Vulgaire, dont ils se servent en out ce qui regarde les affaires civiles; & es autres, avec lesquels ilsécrivent la Sainte Ecriture, les Offices Divins, & tout ce qui appartient à la Religion; ce qui fait qu'il n'y a que peu de gens qui l'entendent. & la fachent lire. Ils ne l'entendent pas meme entre les Prêtres, qui, pou reparet ce défaut, apprennent une Meffe par cour, laquelle ils disent en tout tems & pour tous sujets. Ce ne sont pas seulement les Prêtres, qui ne scavent ni ure ni entendra l'Ecriture Sainte, ce sont aussi les Evêques; de quoi le peuple reçoit un très-grand préjudice; parce que, faute d'entendre l'Ecriture, ils tombent dans de groff: es erreurs; non seulement dans les choses dela foi, mais encore dans celles qui regardent les mœurs: étant très-certain, selon Sains Hilaire de Synodie, que toutes les hereses sont venues de l'Ecriture mal entenduë. Il y a fort peu de Mingrelliens qui sachent lire & écrire. Les femmes en sçavent beaucoup davantage. Il y en a même quelquesunes qui se mêlent de faire les Docteurs, & de parler de ce qui les passe; ce qui leur fait dire mille choies mal à propos. On peut fort justement leur appliquer ce que disoit autresois Saint Basile au Chef de cuifine de l'Empereur Valens, tuum est de pue mentis cogitare, non dogmata Sacra & Divina decoquere. Les Prêtres chantent rarement l'Office, ou pour mieux dire ils nele chantent presque jamais; mais seulement les Evêques, & les Beres, ou Moines, le font quelquesois le matin, ou le soir, sur tout dans le Carême. Alors ils ont de coutume de faire deux Chœnrs, entre lesquels

il y a u voix ce gent de Grecqui ainfi, f foient p ce qui fance d

delagré Le C tiens, vers he comme port de Roine; chantoi le peup chanta ge de la fent ne Ep. 63 commu rient; qu'il n tervien cile d' A on chai noît lachant c grellie ont cha lent en même i dans 1

Dieu:

il y a un Lecteur, qui prononce à haute voix ce qu'ils doivent chanter. Ils changent de ton de tems-en tems à la maniere Greeque. Il faut observer qu'ils chantent ainfi, soit qu'ils soient seaucoup, soir qu'ils bient peu, quand cene seroit qu'un seul; ce qui vient qu'ils n'ont point de connoisfance de la Musique, n'ayant qu'un chant

delagréable, & mal accordant.

ki tout ce

qui fait

ntendente

ident pas

rep rel

Jar coeur.

pour tous

t les Pré-

entendra

Evêques;

rand pré-

ndre l'E-

flicres er-

oles dela

regardent

elon Saint

s herefies

entenduë.

ui fachent

vent beau-

quelques-

Docteurs,

ce qui leur

opos. On

er ce que

nef de cui-

Beft de pul-

cra & Di-

tent rare-

re ils nele

feulement!

loines, le

foir, lur

nt de cou-

re lesquels

Le Chant est fort ancien parmiles Chrétiens, quoique de rout tems il y ait eu divers héretiques qui l'avoient en horteur, comme entr'autres Julien l'Apostat, au raport de Rufin liv. 10. chap. 31. de fon Hisstoire; mais les Chrétiens en dépit de lui chantoient à haute voix. Morfe avec tout le peuple d'Israël, hommes & femmes, chanta la victoire qu'il remporta au passage de la Mer rouge, où les Egyptiens furent noyez Exod. 15. 1, 20. Saint Bafile Ep. 63. dit que de son tems on chantoit communément dans l'Eglife, dans tout l'Orient; mais l'Eglise de Laodicée ordonna qu'il a'y auroit que les Chantres qui chantervient les Pseaumes dans l'Eglise. Le Coneile d'Agur, ch. 21. ordonna que chaque jour on chanterois des Hymnes : d'où l'on connoit la nécessité, ou plûtôt l'ancienneté du chane dans l'Eglife. Ces peuples de Mingrellie faute de Maîtres pour les enseigner, ont changé l'usage du chant, & en abusent en chantant les Hymnes, & la Messe même dans leurs maisons particulieres, & dans leurs Caves; contre la défense de Dieu: Deuteron. 12. vide ne offeras holorau-

M 4.





MI.25 MI.4 MI.8

IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE SERVICE OF THE SERVICE

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 SIM VIM ESTABLE ON



sta tua in omni loco quem videris, sed in loco quem elegerit Dominus ut ponat nomen sum ibi.

#### CHAPITRE XX.

Du figne de la Croix, & de la maniere de prier.

OMME les Mingrelliens n'ont point de Caractere qui soit propre & particulier à leur langue, ils se servent du Caractere Georgien, pour écrire tant l'E. criture Sainte que les autres choses appartenant à la Religion; ce qui fait qu'ils savent presque tous le Georgien. Ils fontle figne de la Croix comme les Grecs, portant la main du côté droit à l'épaule gauche: Et en disant ces mots Zachelita mamizata, c'est-àdire, au nom du Pere, ils mettent la main à la tête; Puis disant d'azizefla, c'est-à-dire du Fils, ils la descendentà l'estomach; & puis disant dazulisminda za sa, c'eft-à-dire du St. Effrit, ils la mettent premierement à l'épaule droite, & après à la gauche. Ils se servent de ces termes ci pour dire la Sainte Trinité, Mama, Pere, Zeda, Fils, Zulisminda, St. Esprit, Sameba erti Gomerti, trois personnes & un seul Dieu. Ils font cette profession de bouche, mais il n'en entendent point le sens. Ils font donc, comme je l'ai dit, le signe de la croix à la Grecque, portant la main premierement à la droite, & ensuite à la gauche, pour confirmer par là leur heresie, que

que le le faut myster Isaïe c km ter

On · & conf le figne l'Epaul qu'ils f nedictio retirez sé de 1 y en a que le le signe figne, ritablen tien, le titre le de natio chair de quefois pliquer quelque assez de le comp aux appl démonst qu'ils le tout d'u mettoier toient C tiens dar

bien du

sed in loco men suum

M.

maniere

ont point e & parrvent du tant l'E. es apparqu'ils fa-Is font le Cs, porule gauta mamiils metd'azizeendent à ninda za mettent après à ermes ci a , Pere, Sameun seul bouche, ns. Ils signe de ain prela gauheresie,

que

que le St. Esprit est moindre, & qu'air si il le faut mettre à la gauche; abusant aussi du mystere de la Ste. Trinité, démontré en Isaie chap. 40. qui appendit tribus digitis mo-

On peut dire que tous ceux qui croyent & confessent la Ste. Eglise Romaine, font le signe de la croix en portant la main de l'épaule gauche à la droite, pour montrer qu'ils sont passez de la malediction à la benediction; au lieu que ceux-ci, qui se sont retirez de la Ste. Eglise Romaine, ont passé de la benediction à la malediction. Il y en a peu, & peut-être pas un, qui sache que le signe de la croix, qu'ils font, soit le signe du Chrétien. Ils croyent que ce signe, c'est de manger du cochon: Et veritablement, si c'étoit là le signe du Chrétien, les Mingrelliens meriteroient à juste titre le nom de Chrétiens : n'y ayant point de nation au monde qui mange tant de chair de pourceau que celle-là. Il est quelquefois arrivé à nos Reverends Peres d'expliquer le mystere de la très Ste. Trinité à quelques uns, qui sembloient y prendre assez de plaisir. H y en avoit entr'eux qui le comprenoient comme il paroissoit, tant aux applaudissemens qu'ils donnoient à leura démonstrations, qu'à diverses questions qu'ils leurs faisoient dans le discours. Mais tout d'un coup ces étranges Mingrelliens le mettoient à demander à ces Peres s'ils étoient Chrétiens ? S'il y avoit des Chrétiens dans leur pais, & si l'on y mangeoir bien du cochon? Comme aussi s'il y avoit

du vin, & si nous en buvions, estimant que l'essence du Christianisme consiste à boire du vin, par opposition aux Mahometans qui n'en boivent point. Ils font toûjours le signe de la croix, avant que de manger; & s'il y a un Prêtre à table, ils ne boiront point, sans lui demander sa benediction auparavant, en lui disant, Sandaba Patona , c'est-à-dire , benissez Monsieur. A quoi il répond Guida Gomers, c'est à-dire, Dien vous benisse. Ils ont ainsi souvent demandé la benediction à nos Peres, non seulement à table, mais en les rencontrant en chemin: & c'est la coûtume de ce peur ple, quandils rencontrent quelques Berei, ou Prélat, d'arrêter leur cheval, pour lui demander la benediction.

Ils font encore le signe de la Croix quand ils vont se battre, quand ils entendent sonner la cloche, ou le bois facré, pour dire la Messe, & quand ils éternuent. C'est alors la coutume que ceux qui sont présens leur difent Scaloba, c'est-à-dire la gracede Dien, ou bien, Dien vons affife, & eux le mettant la main au front, & pliant le genou, comme pour se prosterner, répondent A fascemi rozeba, qui veut dire, je vons rends mille graces. Quand ils vont en voyage & qu'ils passent devant quelque Eglise, ils s'arrêtent à la porte, & sans entrer dedans, ils font le figne de la Croix, & se tournant aux quatre coins, ils disent à chaque tour Dideba Gomert; c'est-à-dire, Dieu frit loué, & continuent leur chemin. Voici leur maniere exterieure de priet

Dieu.

Dieu. la face ënt le mert, près é bre, & font de tant les inclina est finie cienner Bafile. les Ap tiens. liens pr point el ne, ma bour; marque aussi la tils, qui verts, a enfeigne découve au front profond res sont tour de toujours des ancie

dans St.

lèurs pri

l'image c

laquelle

lant de le

imantque a boire hometans toujours manger; s ne boi: benedicndabu Pafieur. A ft- à-dire, ivent deres, non ncontrant lé ce peur ues Beres. pour lui oix quand

dent sonpour dient. C'est nt présens a grace de & eux le nt le ge-, répondire, je vont en uelque Efans enla Croix, ils difent ft-à-dire, r chemin. de prier Dieu.

Dieu. Premierement, quand ils se lavere la face le matin, ils invoquent, & ils louent le nom de Dieu en disant Dideba Gomert, & autres semblables éjaculations. Après être habillez, ils sortent de la chambre, & en se tournant vers l'Orient, ils font deux ou trois signes de Croix, repeunt les mêmes choses, & puis il sont une inclination de tête, avec quoi leur priere Les Chrétiens prioient ainsi anciennement, tournez vers l'Orient, & Se. Bafile. Liv. du St. Esprit chap. 27. dit que les Apôtres l'avoient enseigné aux Chrétiens. Il faut observer que les Mingrelliens prient toujours debout, ce qui n'étoit point en usage dans toute l'Eglise ancienne, mais tantor les Chrétiens prioient debout, & tantôt à genoux, comme le remarque Baronius, fous Pan 58. Ils prient aussi la tête couverte, ainsi que les Gentils, qui adoroient leurs Dieux étant couverts, au rapport de Plutarque. St. Paul enseigne dans l'Ep. aux Cor. qu'il faut prier découvert. Ils mettent en priant la main au front, & en même tems ils font une profonde inclination: Après que leurs prisres sont commencées, ils sont trois sois le tour de l'Eglise, en maniere de procession, toujours en priant; ce qui est une pratique des anciens fidéles, comme nous le lisons dans St. Ferome Ep. 7. 12. 6 22. Aureste, leurs prieres sont un discours familier avec l'image devant laquelle ils s'arrêtent, ou à laquelle ils le sont d'abord adressez, lui dilant de lour donner une bonne santé, une bon-M 6

ne recolte, qu'elle leur fasse trouver le larren qui les a volez, & autres choses semblables. Mais ce qu'ils leur demandent principalement & avec une grande ardeur , c'est qu'elle détruife les rs ennemis, & leur donne la mort.

## CHAPITRE, XXI.

## Des Sacrifices.

T. Es Mingrelliens ont des Sacrifices, qu'ils appellent Oquamiri, qui sont de trois fortes. Dans les premiers, on tuë des bœufs, des vaches, des veaux, ou d'autres bêtes semblables; & on ne le sauroit faire sans un Prêtre, lequel étant venu fait quelques oraisons sur l'animal qu'on doit immoler. Il le brûle jusqu'à la peau, en cing endroits, avec une bougie, qu'il tient allumée. Ensuite, il méne la victime à Pentour des personnes pour le salut desquelles se fait le Sacrifice; & puis on l'immole, on la tuë, & on la cuit, ou toute entiere, ou la plus grande partie. Lors qu'elle est cuite, on le net sur une table posée au milieu de la sale. Les gens de la maison, & les conviez, se rangent à l'entour, ayant une bougie allumée à la main; celui pour qui on a immolé la bête, se met à genous devant cette chair, ayant aussi une chandelle allumée à la main: & le Prêtre fait ses oraisons. Quand elles sont finies, celuiqui offre le Sacrifice, & ses Parens avec lui, jettent un peu d'encens sur

du fe ie, pant fur la l'offr lors t 'ente Pento dans preni affis 1 lui a les ir il a I là fo dite Chac chair rien n'y a ter c

> de c D mole choi cessa l'enc fa fa on r le P pen

> > $\mathbf{L}$ de I les ten

le larren nblables, incipaler, c'est leur donne

ζI.

crifices , ui sont de on tuë des ou d'aule fauroit venu fait u'on doit peau, en qu'il tient victime à falut defis on l'imou toute ie. Lors une table. gens de la ent à l'enla main; te, se met yant ausli & le Prêes sont fi-& fes Pancens fur da

du feu qui est sur une tuite, ou autre chose, à côté de la victime: & le Prêtre, conpant un morceau de la chair, la tourne fur la tête de celui, ou de ceux qui en font l'offrande, & leur en donne à manger. Alors tous les assistans s'aprochent tout à l'entour d'eux, tournent leurs bougies à l'entour de leurs têtes, & puis les jettent dans le seu où est l'encens. Cela fait, ils prennent tous leurs places. Le Prêtre est assis seul. Une bonne partie de la vistime lui apartient; car, de ce qui est cuit, il a les intestins entiers, & de ce qui est cra. il a la tête, les pieds, & la peau. là son payement pour la Messe qu'il aura dite, pendant que la chair étoit à cuire. Chacun des assistans peut manger de cette chair tant qu'il veut, mais sans emporter rien de ce qu'on en a mis devant lui. n'y a que le Prêtre seul, qui puisse emporter outre sa part ce qu'il ne peut manger de ce qu'on lui a servi.

Dans les seconds Sacrifices, où l'on immole seulement du menu bêtail & des cochons, le ministère du Prêtre n'est pas nécessaire, non plus que les bougies, & que
l'encens. On les sait pour la prosperité de
sa famille, & de ses parens. Cependant
on ne laisse pas d'y inviter presque toujours
le Prêtre qui dit la Messe, & en récom-

pense est du festin.

Dans les troisièmes, ils offrent du sang; de l'huile, du pain, & du vin. Ce sont les Sacrifices des morts. Ils tuent sur leurs tembeaux, qui sont sairs de bois de noyer,

M 7

dcs

des veaux, des agneaux, & des pigeons; & repandent dessus l'huile & le vin mêlez ensemble. Outre ces Sacrifices, ils en font un de vin seulement àtable tous les jours; car la premiere fois qu'ils veulent boire, foir chez eux, foir chez leurs amis, ils prennent une coupe pleine de vin; & avant que de la boire, ils saluent toute la compagnie, un à un, en failant des vœux à haute voix, pour la prosperité, & le bonheur de chacun. Après, ils fe mettent à invoquer le nom de Dieu: & puis en penchant la coupe, ils répandent un peu de vin, ou à terre, ou dans une autre tasse. & l'offrent à Dieu, à l'exemple du Roi David, qui offrit ainfi l'eau de la citerne de Bethleem, qu'il avoit ii ardemment defirée de boire, fans en vouloir goûter. Paralip. 11. 18.

Tous les autres Sacrifices sont aussi à l'exemple des Juifs; car les deux premiers sont des Sacrifices pacifiques, & le troisséme est une Libation. Ils font un autre Sacrifice de vin en l'honneur de St. George. C'est qu'au tems de vendanges, ils emplisfent une pitarre d'environ vingt flacons, ou plus, ou moins, du meilleur vin, qu'ils offrent à Sr. George, en le mettant à part. Ils l'ouvrent & le boivent au tems ordonne, quieft à la St. Pierre, mais pas devant; & ils boivent plûtôt de l'eau que d'y toucher avant ce tems là. Lorsqu'il est expiré, le chef de la maison prend de ce vin dans un petit vase, le porte à l'Eglise d'Iffori, qui est celle de st. George, y fair fon oraifon

oraifon
fe, enti
its pries
confact
pain fa
les, ou
un veau
dont le
du tons
ils vons

Les I

miri, o vafes di boivent Sacrifice en l'ho autre en l'honne crifice e chon, diffent un vitent e mais pe Ceux di gent feu

Enfin re beau née, qu tre pas femblab Oraifon mangea Crifices

jours qu

oraison; puis revient chez lui avec ce vase, entre dans la cave avec sa famille, & ils prient tous ensemble autour du tonneau confacré, ayant mis desfus auparavant un pain fait avec du fromage & des ciboulles, ou des poireaux. Ils tuent après, ou un veau, ou un chevreau, ou un cochon, dont le pere de famille versele sang autour du tonneau, & après avoir encore prié, ils vont boire & manger.

igeons.

mêlez

en font

jours;

boire,

nis, ils

Zavánt

a com-

Ϝx à

le bon-

ttent à

n pen-

peu de

taffe.

u Roi

citerne

ent de-

r. Pa-

uffi d

emiers

roifié-

re Sa-

seorge.

mplif-

cons. qu'ils

part.

rdon-

evant;

expi-

e vin

e d'If-

it fon ifon:

Les Mingrelliens font divers autres Oquamiri, ou Sacrifices de pitarres, ou grands vases de vin, à divers Saints, dont ils nè boivent qu'au tems prescrit. L'un de ces Sacrifices, qu'on appelle Samicangiara, est en l'honneur de St. Michel l'Archange. Una autre est en l'honneur de St. Quirice. Une autre est appellé Sangoronti, & se fait en l'honneur de Dieu. Dans le premier Sacrifice de ces trois là, ils tuent un petit cochon, & un coq. Dans le second; ils offrent un petit cochon, & un pain, & invitent des étrangers à l'un & à l'autre; mais personne n'est invité au troisiéme. Ceux de la maison y assistent, & y mangent seuls ce qu'ils ont sacrifié, qui est toujours quelque piece de menu bétail.

Enfin, ils ont par-dessus tout cela encore beaucoup d'autres Sacrifices durant l'année, que je passe sous silence, pour n'étre pas trop long: & parce qu'ils sont tous semblables en manieres & en Oraisons; leurs Oraisons ne le failant qu'en beuvant ou en mangeant. Quand le jour d'un de ces Saerifices est venu, ils difent qu'un grande

lour

jour est venu. Mais ce jour-là n'est pas à la gloire & à l'honneur de Dieu, puis qu'ils ne l'employent point à aller à l'Eglisse, à entendre la Messe, à prier, à saire de bonnes œuvres; mais parce qu'ils le passent à boire & à manger, en priant Dieu qu'il les benisse, & qu'il extermine leurs ennemis. Que s'ils vont à la Messe, ils sont d'abord un peu de reverence à l'image, avec un demi signe de croix, la priant comme ils sont à l'ordinaire; après quoi ils caquettent, rient, chantent. & boufonnent comme s'ils étoient dans la ruë.

## CHAPITRE XXII.

#### Des Pêtes.

Es Fêtes de ces gens sont de differen-Les classes. Ils observent celles de la premiere en s'abstenant de tout travail. comme de cuire du pain; & en allant à la Celles-là sont le jour de Noël, qu'ils appellent Christe: le premier jour de l'an , qu'ils appellent Kalende: l'Annonciation, qu'ils nomment Karebat: le Dimanche des Rameaux, qu'ils appellent Bajoba: Pâques, ou Tanapa, & le Dimanche suivant, auquel ils donnent le même nom, Aux Fêtes de la seconde classe, ils travaillent jusqu'à l'heure de la Messe, que plufieurs vont à l'Eglise pour y faire la Procession. Dans cette classe sont les Fêtes qu'ils appellent Zearicorchia, qui est l'Epiphanie, auquel jour ils vont en Proceffion :

fion à de Jef Pertob. fon pou rifina . picchia rifa ma Fêtes ne fon tout le Décola baoula du mir foha. vias , 1 Fêtes. que ce vec foi culiere s'abste! le prei

Mais folemn mier jo de ce j durant pistres charge le jour virons s'étant la mais couver

que me

Lundis

n'est pas eu, puis à l'Egli-, à faire qu'ils le ant Dieu ne leurs esse, ils à l'imaa priant rès quoi & boula ruë.

I.

lifferenes de la travail, ant à la Noël . jour de noncia-Diman-Bajoba: che suie nom. travailue plua Pros Fêtes oft PE-Procef

fion :

sion à la Riviere; en memoire du Baptême de lesus-Christ au Jourdain à pareil jour: Pertoba Mersoba, mots qui fignifient Orais fon pour les yeux, qui est la St. Pierre: Marifina, ou l'Assomption de la Vierge: Gigi picchioani, ou le jour des Cendres : & Piavarifa magleba, ou l'Exaltation de la Croix. Les Fêtes de la troisiéme classe, desquelles ils ne font pas grand cas, & où ils travaillent tout le long du jour, sont Tuvisqueta, ou la Décolation de St. Jean Baptiste: Perit Zolabaou la Transfiguration: Guierooba, ou le jour du miracle du Bœuf de St. George: Cipias soha, qui est la Fête & la Foire de Sipovias, lieu de notre habitation. Outre ces Fêtes, il y a plusieurs jours dans l'année, que ces peuples superstitieux observent avec soin, chacun selon sa devotion particuliere; étant d'eux-mêmes assez portez à s'abstenir du travail. Un de ces jours est le premier Lundi de l'année, & de chaque mois, qu'ils appellent Archali tutoscha, Lundis nouveaux.

Mais le jour, que l'on observe le plus solumnellement en Mingrellie, est le premier jour de l'an; parce qu'ils croyent que de ce jour-là dépend le bonheur des autres durant tout le cours de l'année. Les Ministres, & les Courtisans, qui ont quelque charge auprès du Prince, vont à la Cour le jour de devant, passent la nuit aux environs du Palais; & le lendemain matins s'étant tous assemblez, le grand Maître de la maison porte la Couronne du Prince couverte de pierreries. Le Maître de la Gar-

de-

derobe porte dans un bassin les plus beaux Joyaux, l'Echan'on la plus belle Coupe, le Chef de Cuisine la plus grande marmite. Le Grand Ecuyer mene le plus beau Cheval, le Chefdes Passeurs le plus beau Boeuf. Ainsi chacun, felon son office, porte, ou conduit ce qu'il a de plus confiderable en sa charge. His vont tous en forme de procession au Palais du Prince; & derriere vont tous les Prêtres, & les Evêques, revêrus de leurs habits Pontifieaux, portant les Images dans leurs mains, & chantant à haute voix Kyrie Elegson. Ils fe rendent au Quartier du Prince, où est la Princesse, & plusieurs Seigneurs, & Dames, somptueusement vêtus, ayant tous un cierge à la main, lesquels se rangent sur une ligne pour voir passer la Procession, & chacun touche à tout ce qui est porté & mené dans la Procession, à mesure qu'elle passe devant lui, comme la Couronne, les Joyaux, la Marmite, le Bœuf, &c. croyant fermement que quiconque ne touche pas bien chaque chose, ne sera pas heureux certeannée là. Ils chantent le Kyrie Eleyfon, attachant à toutes les portes du Palais une branche de lierre, & en tous les endroits où ils passent. Le peuple, à l'imitation du Prince, fait par tout des Processions semi blables, chacun portant, ou menant, quelque chose de ce qu'il a de plus beau, & attachant à sa porte des branches de lierre. C'étoir autrefois une chole linfame parmi les Chrétiens d'orner ainfi les maisons de branches d'arbre, comme le remarque Ter-

Tertu la fin infam me q appre parer avec ou d' dit à que t de Ja Le fi: te pei que L tes d Dieu parce nies ( pas la Mais bien o Pobse Etnice quam qui le tils, i neur

> Le Sebar poule ment, dinair jour d pied,

dans 1

us beaux Coupe, de marolus Beau hus beau on office. lus contous en Prince : & les E-Pontifirs mains, eyfon. Ils où est s, & Dat tous un gent fur flion, & porté & e qu'elle e, les lovant ferpas bien cette anyfon, atalais une endroits tation du ons semi nt, queleau, & de lierame parmailons

marque

Ter-

Tertul, de la Couronne du Soldat chop. 3. à la fin. Christianns nec domum fuam Laureis infamubit. Martin Bracvar. Dans la somme qu'il a faire des Synodes Grées, nous apprend qu'il fut défendu aux Chrétiens de parer leurs maifons le jour des Calendes, avec des branches de Laurier, de Lierre. ou d'autres arbres. Gregoire III. le défendit à Rome: & il y a un Canon qui veut que tous ceux qui observent les Calendes de Janvier fassent trois ans de pénitence. Le fixième Concile géneral renouvella cette peine. Tertullien, chap. 15. de Idol. dir, que Dieu a défendu de couronner les portes des Fidéles: & qu'il en a connu un que Dieu punit severement pour l'avoir fait si parce que ces sortes de pompes étant bannies du Christianisme, les gens n'avoient pas laissé de couronner ainsi leurs portes. Mais parce qu'il s'en trouvoit qui avoient bien de la peine à s'en empêcher, comme Pobserve le même Terent. plures jam invenies Etnicorum fores, fine Incernis & Laureis quam Christianorum, on introduisit que ce qui se suisoit superstitieusement par les Gentils, fût sanctifié par les Chrétiens à l'honneur de la veritable religion. dans ses Notes for le Martyrologe Gal. Jan.

Le jour de l'Epiphanie, qu'ils appellent Schur corecbia, ils le mettent à manger une poule de bon matin, & à boire copieulement, en priant Dieu de les benir. C'est d'ordinaire comme cela qu'ils commencent le jour de toutes les Fêtes après quoi ils vont à pied, ou à cheval, à l'Eglise. Le Prêtre,

vêta.

vêtu de ses haillons Sacerdotaux, les mene de là en Procession à la plus proche riviere, en cet ordre. Premierement marche un homme portant la trompette dont nous avons parlé, dont il sonne de tems en tems. Il est suivi d'un autre, qui porte une banniere, laquelle en quelques Eglises est toute déchirée, & en d'autres en assez bon état. Après celui-ci, il en vient un autre, qui porte un plat d'huile de noix, & une courge, ou calebasse, sur laquelle sont attachées cinq bougies, en forme de croix; & après lui, un autre, avec du feu & de l'encens. En cet équipage, ils courent à la riviere aussi vîte qu'ils peuvent, & sans ordre, chantant Kyrie Eleyson. Ils vont toujours si vîte, qu'ils sont souvent obligez d'attendre long tems le Prêtre, qui pour être d'ordinaire quelque vieillard ne fauroit aller is vîte. Le pauvre Prêtre étant arrivé, tout crotté, & d'ordinaire tout en fueur, ile le saluent avec des huées, ense moquant de lui d'étre demeuré derriere, ayant laissé passer sa Procession. Là-dessus ils se mettent à faire des railleries; & lui, sans s'en soucier, se met à lire quelques prieres sur l'eau: & après avoir lu, il brale l'encens, verse de l'huile dans l'eau, altume les cinq bougies qui sont attachées à la calebasse, laquelle il fait flotter sur l'eau comme une nasselle. Après il met une croix dans l'eau, & avec quelque goupillon, il asperge les assistans, qui courent vîtement se laver le visage, après quoi chacun s'en retourne, emportant une bouteille de cette eau chez foi.

Ils for fobs, po Agnès, dite Montent cha de cire, fil, qu'i le leur a frent à 1 mal des

Ile for

gefime,
jour ils i
perité de
toutes le
bien boin
la Sexage
ne mange
julqu'au
vement.
leurs mo
mencent
la,

Ils for qui échoi Carême, chair ni r jour-là, le. Les les Eglife des faints tent, ils feau pleis Croix qui chandella

les me-

che ri-

t mar-

re dont

ems en

porte

Eglises

n affez

un au-

ix, &

le sont

croix:

& de

rent à

& fans

vont

bligez

pour

e fauétant

out en

, en le

riere .

deffus

& lui.

elques

il brû-

u, al-

iées à

r l'eau

croix

on, il

ement

n s'en

cette

Ils font une Fêre qu'ils appellent Marfoba, pour le mal des yeux, le jour de sie.
Agnès, ie 21. Janvier, dans une Eglise,
dite Morse & Aaron. Ceux qui y vont, portent chacun leur présent, les uns un pen
de cire, d'autres de la corde, d'autres du
fil, qu'ils mettent à la main du Prêtre, qui
le leur tourne sur la tête, & puis ils l'offrent à l'image, asin qu'elle les préserve du
mal des yeux.

Ils font une Fête le jeudi de la Septuagesime, qu'ils appellent Caponobé, auquel
jour ils tuent un bon chapon pour la prosperité de la famille, selon l'institution de
toutes leurs Fêtes, qui ne consistent qu'à
bien boire & bien manger. Le Lundi de
la Sexagesime, ils s'abstiennent de chair,
ne mangeant que du fromage & des œufs,
jusqu'au jour de la Quinquagesime inclusivement. Ils disent qu'ils font ce jeune pour
leurs morts. Le Lundi suivant, ils commencent le Carême, & ils fêtent ce jourla.

Ils font la Fête des quarante Martyrs, qui échoit le 10. Mars. Et comme c'est en Carême, pendant lequel ils ne mangent ni chair ni poisson, ils mangent du poisson ce jour-là, parce que c'est une Fête solemnelle. Les Beres ont costume de chanter dans les Eglises plusieurs Hymnes à la lossange des saints Martyrs, & pendant qu'ils chantent, ils mettent au milieu de l'Eglise un seau plein d'eau dans lequel il y a une Croix quarrée, sur laquelle ils mettent dix chandeiles allumées de chaque côté, qui

font quarante en tout. La priere faite, le plus ancien Bere va au feau, y fait une profonde reverence; après quoi, il prend une des bougies, & l'éteint dans l'eau, & les autres en font de même, jusqu'à ce que toutes les Chandelles soient éteintes.

Ils solemnssent le jour de l'Annonciation, & le Dimanche des Rameaux, comme ce-Ini des quarante Martyrs, en mangeant du poisson ces jours-là. De plus, le Dimanche des Rameaux, le Prêtre bénit des branches de buis d'olive, ou quelques fleurs, & les distribue au peuple; mais cela n'est pas général, quelques uns le faisant, & d'autres non. C'est la coûtume du pays de fêter dans le lieu où une image doit pafser, en s'abstenant de travail. Les habitans revêtus de leurs meilleurs habits vont au devant de l'image, & lui presentent, qui, une corde, qui un peu de cire, ou de fil, que le Prêtre fait tourner autour de l'image, & puis autour de la tête de l'offrant; & là où l'image passe la nuit, on s'abstient de tout travail dans cette maison, & dans tout le village, ou bourg. Il y en a plusieurs lesquels se sentant la confcience chargée de quelque vol, font un présent à l'image, en implorant sa misericorde. afin qu'elle leur pardonne, & qu'elle ne se courouce point contre leur famille. D'autres, qui ont volé quelque cheval, quelque vache, ou autre chose semblable, apprehendant la punition, ne veulent point que l'image vienne loger chez eux - & pour cela, ils s'accordent avec ceux

ge, may porteron porteron tres, ou quels for quant la ne l'en q fant feml se de bie peché e loient ce lent pas changer o près ce q ils de ces de vrai. le fait ve

ceux qui

Le Sai maisons p pergeant benite, si un froma

Le jour tres Prête nuit dans commence le bois fainent tous che, ils faire femme qu'ils per avant le j

faite, le

fait une

il prend

eau, &

ciation,

nme ce-

geant du

Dimanles bran-

fleurs.

ela n'est Sant, &

du pays doit pas-

es habipirs vont

fentent,

cire, on

autour

tête de

nuit, on

mailon,

g. Il y

la confont un

miseri-

& qu'el-

ar famil-

que che-

ose sem-

ne veu-

ger chez

ent avec

ceux qui la portent, & l'ont en leur char= ge, mayennant un préfent, qu'ils ne l'apporteront point chez eux, mais qu'ils la porteront loger ailleurs. Sur quoi ces Prêtres, ou autres, qui portent l'image, lesquels sont gens fourbes & adroits, remarquant la crainte dans laquelle est le voleur, ne l'en quittent pas à bon marché; car faiant semblant que l'image veut quelque chose de bien plus considerable, parce que le peché ell grand, (quoi qu'au fond ce loient ceux qui l'ont en garde qui ne se veulent pas contenter de peu de chose pour changer de logis) ils le sont donner à peu près ce qu'ils veulent. Ainsi triomphentils de ces miserables, ne disant pas un moc de vrai. La Fêre de l'image de St. George se fait vers la mi-Carême.

Le Samedi saint, le Prêtre va par les maisons pour les benir, ce qu'il fait en aspergeant les salles & les chambres d'eau benite, sur quoi on lui donne pour son droit

un fromage ou des œufs.

Le jour de Pâques, le Papas, avec d'autres Prêtres de la paroisse, passe toute la nuit dans l'Eglise. Minuit étant venu, il commence à sonner la cloche & à battre le bois sacré, & de tems en tems ils sonnent tous. Quand le point du jour approche, ils sonnent de la trompette nommée Oa; Et cette nuit là, tant les hommes que les semmes, se levent & s'ajustent le mieux qu'ils peuvent, & se mettent en chemin avant le jour, pour aller à l'Eglise, pre-

nant avec eux des œufs rouges, ou d'autre couleur. Mais quoi que ce soit avant le jour, les hommes ont déja pour la plûpart fait leurs dévotions ordinaires, qui confistent à manger & à boire copieusement, mangeant quelques poules & beuvant à être demi vvres. En cet état, ils se rendent à l'Eglise, avec tout le reste, au lever de l'Aurore. Là le Prêtre donne à chacun une bougie, faite de toile cirée seulement, plus ou moins grosse, selon la qualité; mais à la Cour, c'est le Prince qui distribue lui-même les bougies de sa main à tous ceux qui sont venus à l'Eglise, & aux Evêques mêmes. Après cela, les femmes, separées des hommes, se mettent en have, hors de l'Eglise, sous le porche, leurs bougies allumée, & puisle Prêtre, ou le plus digne Bere, monte au clocher, & annonce au peuple par trois fois, en criant de toute sa force, la resurrection de J. C. par ces paroles, Isminde Isminde Ocazo Ctis omadiri Ctifo Teufi zelifo oria galto qualdga Christi D gagbigharodes; & le peuple lui répond Mardi Mazarchels. En même tems, chacun jette quelques pierres contre la muraille. Cela fait, ils font trois fois la procession autour de l'Eglise, en l'ordre suivant. La trompette, qui sonne de tems en tems, va devant : la banniere la suit : après vient le Prêtre : puis le peuple, les principaux les premiers. Les femmes ne vout point à la procession, mais elles demeurent en haye au milieu du porche

the device tous, I

Après I laquelle votion, dans un riant, & tre. La veau tro glise , d'autres puis for vant la 1 fe donna tres. A ter au gneaure piéces a même à un more

paschale

di, ils f

Le Le

Ils re

ou d'audie avant ir la piùres, qui usement, euvant à s fe renau ledonne à

ile cirée felon la e Prince es de sa à l'Eglirès cela. , fe metlous le & puisle nonte au par trois

eufi zelifo gharodes; azarebels. quelques fait, ils de l'Empette, vant : la

la refur-

Isminde

tre: puis iers. Les on, mais

du por-

che

the devant l'Eglise. Le Prêtre chanteavec sout le peuple l'Hymne fuivant, qu'ils savent tous, parce qu'il est cours.

> Ad Gomeza Scenza Christe Mafeovarfa Angeloft ugualoth Zetb fatba feina Da evens masgbirs Given que Canufa Treda Sinindis galina Di deba fcenda.

Ils repetent cet Hymne plusieurs fois. Après la Procession, ils disent la Messe à laquelle ils aflissent avec aussi peu de dévotion, & d'attention, que s'ils étoient dans une place, discourant, badinant riant, & se donnant des œuss l'un à l'autre. La Messe étant finie, ils sont de nouveau trois fois la procession autour de l'Eglise, comme nous l'avons dit chantant d'autres prieres. Ils s'inclinent ensuite? puis sortent de l'Eglise, sont un tour de vant la porte, & s'en vont au nom de Dieu, se donnant les bonnes fêtes les uns aux autres. A la Cour c'est la coûtume de porter au Prince, à la fin de la Messe, un agneau rôti dans un bassin: le Prince le met en piéces avec ses mains, & le distribue luimême à toute sa Cour, donnant à chacun un morceau; & c'est là leur communion paschale.

Le Lendemain de Paques, quiest le lundi, ils font la sée pour les morts en cette Tome VIL

maniere. Le matin de fort bonne heure, ceux à qui il est mort durant l'année quelque proche parent, vont à la sepulture. portant avec eux un agneau, mais il ne faut point que ce (oit d'autre animal, afin de le faire benir & de le sacrifier. Le Prêtre étant debout sur la sepulture le benit en disant quelques Oraisons, & tout aussi-tôt il l'égorge, & en répand le sang sur la sepulture du défunt, pour le repos de son ame. Cet abus s'est presque entierement aboli entre les Mingrellliens de la paroisse de Siporias, proche de laquelle nos Peres Theatins out leur Eglife. Et cela, à forge de leur faire connoître que cette pratique étoit une ceremonie Judaique, & non pas Chrétienne. L'agneau étant tué, on en donne la tête & les pieds au Prêtte, & on aporte le reste chez soi, pour le taire cuire. A l'heure du diner, ou un peu plus tard, ils se rendent tous à l'Eglife, failant porter aveceux for une charette dequoi faire le festin, à savoir leur table à manger, une chaudiere de leur pâte, un papier plein de pain fait avec des œufs & du fromage, des œufs durs de differentes conleurs. & des fromages, un autre panier où est la viande, deux gros slacons de vin, plus ou moins. Ils mettent tout ceia fur la sepulture, le Prêtre y donne sa benediction, & on lui donne pour sa part des œufs, du fromage, & du pain. C'est la coûtume aussi de lui donner par famille quelques aunes de soile, ou une ou deux chemiles. Ceux particulierement à qui il est mort o rollings a

quelque beraux Prêtre d fuite das où ils se le metta une tabl donne fa présente à boire, tre. Ve leve . & lui répoi manger. va laluer mes civil même qu ble à le s'en vont Le jou Amegleba .

accoutum
poules &
allume fa
dans le fe
un autre j
& benisse
beaucoup
la Pentece
les Saints
qui est de
extraordir
lendemain
Pierre.

A la Fé

quelque parent cette annéeilà font plus liberaux que les autres. & font preient au Prêtre de telles choses. Ils vont tous enfuite dans un pré, qui est devant l'Eglise. où ils se divisent en deux bandes, chacune se mettant à une table. Le Prêtre est à une table à part. Avant qu'on mange, il donne sa benediction à haute voix. Ils se présentent les uns aux autres à manger & boire, & s'en envoyent d'une table à l'autre. Vers la fin du repas, une troupe se leve, & va en chantant saluer l'autre; qui lui répond en lui envoyant à boire & à manger. L'autre table se leve ensuite, & va laluer la premiere, où l'on fait les mêmes civilitez. Sur le soir, les femmes d'un même quartier dansent & chantent ensemble à leur mode, juiquià la nuit, qu'ils s'en vont tous chez eux au nom de Dieu.

Le jour de l'Ascension, qu'ils appellent Amegleba, ils font chez eux leur devotion accoutumée, en tuant des porcs, ou des poules & en faisant bonne chere. Chacua allume sa bougie & met un grain d'encens dans le feu, priant Dieu de leur faire voir un autre jour semblable, & qu'il multiplie & benisse les abeilles, afin qu'elles fassent beaucoup de cire & de miel. Le jour de la Pentecôte, ils font aussi la sête de tous les Saints, qu'ils célebrent à leur maniere, qui est de manger tout le jour vee qu'ils font extraordinairement ce jour-là, parce que le lendemain commence le jeune de Sain >

Pierre.

heure,

se quel-

ulture.

is il ne

al, afin

Le Prê-

le be-

& tout

le lang

e repos

entie-

ns de la

elle nos t cela.

e cette

que, &

ntitué,

Protte,

le tai-

un peu Eglife,

etre de-

table à

ite, un fs & du

tes cou-

de vin, ceia fur

enedic-

s œuts,

coûtu-

uelques

emiles.

a mort quel-

panier

A la Fête de ce Saint, laquelle ils appel-N 2

ent Petroba, ils font des minuit leurs devotions ordinaires, en mangeant des cochons de lait, ou des porles; & lors qu'ils entendent la trompette, & la cloche, ils vont à l'Eglise. Le Prêtre dit la Messe. Ils portent ce jour-là dans des paniers du pain, des poires, & des noisettes sur la sepulture des morts, où le Prêtre se rend après la Messe, & donne la benediction aux viandes & aux personnes, lesquelles lui donnent chacune l'aumône: après quoi plusieurs vont chez eux boire & manger, & les aueres le font, ou dans l'Eglite, ou proche des sepultures. ils font tous, avant que de fe retirer, un demi figne de croix devant d'Eglise. Il faut remarquer qu'ils ne mettent point les Dimanches leurs bœufs à la charue, ni ne les font travailler à autre chose.

Le jour de l'Assomption de la B. H. V.lequel ils appellent Marafins, ils en commencent la fête au point du jour, par leurs devotions accoûtumées de boire & de manger. Leur repas est d'une jeune poule de l'année, laquelle ils oignent d'huile de noix, aussi de la même année. Ils ne commencent qu'en ce tems là à manger des noix nouvelles, & des poules de l'année; & comme ils n'en mangent pas plûtôt, ils n'en vendent point non plus avant ce jourlà: disant qu'ils ne peuvent vendre de jeune volaille & de noix nouvelles avant les prieres de la St. Pierre. Ces prieres confistent à demander à Dieu de multiplier leurs poules, & ce sont particulierement les fem-

mes qui auffi en prez; ce les de ce une peti de cire meau, q PEglile, champ e beau mi firement le. & d le plants command & enfin, champ m pas qu'a

cace. " lis ont célebrent ie, leque foin de p recolte; tuent des C'est ce j glise de S chevre qu dée à per pain. & tres le re Mefle ent ensemble julqu'à ce tous. Ce

Le 14.

urs de-

des co-

rs qu'ils

che, ils

leffe. Lis

du pain,

sepultu-

après la

ux vian-

lui don-

oluficurs

les au-

proche

ot que de

devant ne met-

eufs à la

à autre

H. V.le-

en com-

par leurs

de man-

poule de

huile de

ne comdes noix

nnée; &

drot, ils

cejoure de jeu-

avant les

eres con-

lier leurs e les fem-

mes

mes qui font ces prieres-là. Ils benissent suffi en ce même jour les champs & les prez; ce qu'ils font en prenant trois feuilles de ce grain qui leur sere de pain, avec une petite branche de fraizier, & un peu de cire dont ils font une maniere de rameau, qu'ils font benir par le Prétre dans l'Eglife, & qu'ils portent ensuite dans un champ enfemence, où ils le plantent au beau milieu; croyant que cela préserve surement les champs de tonnerre, de grêle, & d'autres tels defastres. Ils font en le plantant quelques courtes oraisons, recommandant le champ à Dieu & à l'image; & enfin, ils font un long repas dans ce champ même; car sans repas ils ne croyent pas qu'aucune dévotion soit utile ou efficace;

lis ont une fête, appellée Blieba, qu'ils célebrent en l'honneur de St. Elis Prophete, lequel ils invoquent quand ils ont besoin de pluye, & pour avoir une bonne recolte; & pour l'obtenir plus surementils tuent des chevres en l'honneur du Saint. C'est ce jour là que l'on immole dans l'Eglise de Sipurius. Paroisse de nos Peres, une chevre que le Prince de Mingrelliey a fondée à perpetuité pour cette sète, avec du pain, & du vin à suffisance. Douze Prêtres le rendent dans l'Eglise, & y disent la! Messe ensemble; après quoi, ils mangent ensemble de même la chevre, & le reste, julqu'à ce qu'ils soient bien yvres presque tous. Cette fête est au 30. Juillet.

Le 14. Septembre il y a une sête à Sipo-

ries, avéc une foire appellée Sipiessoba, qui dure depuis le lundi jufqu'au Dimanche. Ils portent ce jour-là dans l'Eglife du lieu l'image de St. George & cella des Saifelliens, sous avec des couronnes sur la tête. Comme il le trouve à cette sête un grand concours de peuple à cause de la foire, & beaucoup d'Etrangers qui sont la plupare des marchands Armeniens, Georgiens, & Juifs, il s'y fait un grand trafic de toute sorte de denrées, de nipes, & d'étoffes, que l'on troque contre des denrées du pais; ce qui produit beaucoup de présens à ces images, de la part de ceux qui viernent seulement pour les prier. Mais ces présens ne sont pas de conséquence, ne confishant ordinairement qu'en corde, en cire, & enfil. Quelquefois on leur donne aussi de l'argent. Il n'y a presque personne dans tout le pais qui ne vienne à cette Fêre. Il y a des années que les images emportent plus de dix charettes chargées de préfens. Les Prêtres sont pour lors bien occupez à dire la Messe; mais comme, mone Graenrum; il ne s'en peut dire qu'une par jour dans une Eglise, ils se trouvent quelquefois plus d'une douzaine à dire la Messe, qu'ils disent tous ensemble, encore que les uns viennent après les autres, & quelquefois lors que la Messe est à moitié dite. great ett tieling Fline sejand

Le 21. d'Octobre ils font la Fête du miracle que St. George fit dans leur pays, en faveur d'un Payen étranger, qui étoit venu de plus de cent lieues loin, dont voici l'histoi-

histoire éroit uni rieux Ma ce Payer DOUVOIC 1 tiens l'el mais ac roient . i que vou avant de no rel di Swip gudi ce beeuf lieu de lo allowed village d grande c **Haptême** tagea au di voievo Mingrell de ce mi riffort ch peu avai à la Prêt beau qu' de St - G enlevelu & le pos ancien n lours au boufs, 1 St. Georg jours les Le dérobe

295

oba, qui manche. du lieu rifelliens. e. Comnd conpire, & plupare iens, & e toute étoffes. ées du préfens ui vier-Aais ces ce, ne de, en r donne persone à cetimages hargées ors bien me, 1110qu'une ouvent dire la es . & moitié

du miys, en oit vet voici 'histoiPhistoire Du rems que l'Eglife Grecque troit unie avec la Latine, & que ce glorieux Martyr faisoit beaucoup de miracles ce Payen, a qui on les racontoit, n'en pouvoit rien eroire. Et comme les Chrétiens l'exhortoient à n'être bas obstiné mais à croire de que des gens lui en affuroient, il leur dit; je croirai les miracles que vous me racontez de votre Saint, sr avant demain, il me fait apporter chezmoi un tel de mes boeufst, qu'il leur marqua. Sus quoi le Saint fit que la nuit faivante, ce bienfife trouve porte le plus de cent lienes tony dans cet endfortelly, gut eft cein one of the Eglife qui foi est confacrée au village des Moviens let du ce Payen à la grande confetation des Chrétiens recut le Baprêmes On rua le bœuf, & on le partigea au peuple qui étoit àccouru en fou le voir cette avanture mitacufeufe. Les Mingrelliens, pour conferver la memoire de ce miracle, fait au tems que la foi foriffore chez eux d'obligent tous les ins un peu avant la Fêre ; un de ceux qui aspir ent à la Prêtrite, de dérober un bœuf, le plus beau qu'il peut trouver, pour & au nom de Se-Goorge's qui, in ce qu'ils tiennent, enlevelun bouf rous les ans, à pareil jour, & le pose au même sieu en memoire de cér ancien miracle. Ce qui fait que quinze jours auparavant, il faut bien garder fes bœufs, parce que chacin fous le nom de St. George en dérobe où il peut, & toujours les plus beaux, en dilant fi Sr. Georse dérobe bien un bouf, nous en pouvons bien dero-

dérober ausse. Sur quoi chacun pense pouvoir dérober impouément. Il y a plusieurs Grecs, & quelques uns de nos Peres, qui ont pris soin de découvrir de quelle maniere le faisoit ce faux miracle du bœuf, ou pour mieus dire cerre four-Berie, veillant pour cela toute in nuit, de rodant à l'entour de l'Eglife. Ils ont trouvé qu'on l'y fait entrer, à l'entrée de la nuit, & qu'on le tire de dedans avec des cordes. La plapart des Evêques savent la fourberie, & que ce protenda miracle annuel est une pure imposture; mais ils y connivent a pour entretenir la dévotion du peuple, lequel, schole qu'il faut observer) n'a garde de s'approcher de l'Eglife la nuit du miracle, parce qu'on lui fait accroire qu'il mousroit, & que le Saint sue quiconque approche de lon Eglise en ce tems-là. Ils n'y a que celui qui a volé le bœuf, & ceux qui le font entrer qui sachent le mystere, 441 Mf. 041

Cette Eglise de Se. George est dans le village des Moriens, proche de la mer noire, dans l'Eveché de Bedirl. Les peuples des environs l'ont en très granda véneration, jusqu'aux Barbares unêmes. De sorte que les plus proches voisins de ce lieu, qui sont les Abras les Alanes les Gighes, & autres Insideles, n'osent l'altemphier, quoi qu'ils sachent bien qu'elle est fort riche, même en joyaux & en argent; les portes de cette Eglise étant couvertes de plaques d'argent, sur lesquelles les images, tant du Saint, que de ses miracles, sont saites en bosse.

boffe n'ofe Saint te vi qu'il ques ! forme qu'un ils cro & que Quico ont de tre de hors, d'honr l'image

La v pagné toute ! visite d bœut o lui mêr tin il re connois glife & le Saint Là deff dacclar me, de gnée à fert à a l'Eglise parts.

leconde

d'être

pense pouy a plue nos Peouvrir de x miracle este fournuit, & Ont trous rée de la avee des favent la pirocle anmais ils y votion du aut obierle l'Eglife n lui fait Saint tuë life en ce a volé le r qui fa-

ans le vil ner noire. uples des neration. forte que qui font & autres noi qu'ils e, même es de cetques d'ar-, tant du faites en boile.

bosse. Personne espendant, comme je dis, n'ose voler cette Eglise, de peur que je Suint ne les tue cruellement. Cette crainte vient, entre les autres choses; de cequ'il y a dans cette Eglise de certaines piques, un pieu de fer à deux pointes; en sorme de flèches, si grosses & si pesantes qu'un homme n'en sauroit porter une. Or ils croyent que le Saint se sert de ces armes, & que c'est avec cela qu'il tuë fur le champ quiconque fait un vol. La frayeur qu'ils ont de ces armes est telle que quand le Prêtre de cette Eglise en porte quelqu'une dehors, ceux qu'il rencontre lui font autant d'honneur & de reverence que si c'étoit l'image même du Saint, tant ils ont peur d'être tuez de ces armes.

La veille de la Fête, le Prince accompagné du Catholicos, des Evêques, & de toute la Noblesse, se rend à l'Eglise, visite dedans, pour voir s'il n'y a point de bœut caché, & puis il la ferme, apposane lui même son seau sur la porte; & le maun il revient avec la même compagnie, reconnoit son seau, ouvre la porte de l'Eglife & y trouve le bœuf qu'ils disent que le Saint a derobé cette muit-la, & y mis, Là dessus tout le monde fait retentir l'air d'acclamations. Aussi tôt un jeune homme, destiné à cet Office, ayat une coignée à la main aportée exprès, & qui ne sert à autre chose, traine le bœuf hors de Eglise, le tuë, & le coupe en pluseurs parts. Le Prince prend la premiere: & la seconde & la troisieme s'envoyent par des N 5 CouCouriers, l'une au Roi d'Imirette, & l'autre au Prince de Guriet. Un en donne enfoite aux Seigneurs de Mingrellie, aux Ministres de Prince, & aux Beres, qui ne le mangent pas, parce qu'ils ne mangent pas de viande, mais qu'ils distribuent à leurs Officiers & à leurs domestiques. Il y a beaucoup de gens qui mangent de cette chair for le champ, avec grande ardeur, & devotion, ni plus ni moins que si c'étoit la communion. D'autres la falent & la font secher au teu, esperant d'être gueris de leurs maladies s'ils en mangent lorfqu'ils sont allitez. Quand on tuë le bœuf, on observe soigneusement comment il est fait, & ses mouvemens, pour en tirer des augures. Par exemple, fi le bœufne veut pas le laisser prendre, s'il se démene & bat des cornes, ils disent qu'il y aura guerre cette année là. S'il est crotté, c'est signe de ferrifité, & d'abondance. S'il est mouillé, c'est qu'il y aura beaucoup de vin Sil est roux, cela prélage mortalité parmi les hommes & les chevaux; mais e'est un bon signe, s'il est d'autre couleur. Et quoi que tous les ans ils soient trompez à ces prédictions, ils sont toujours aussi superfitieux & aussi crédules que devant.

Quant à la fête de Noël, ils disent, comme nous, ce jour là une Messe à minuit. Mais c'est plusôt un festin qu'une Messe; car comme ils ont tous un jeune durant l'Avent, tant les Séculiers, que les Ecclesiastiques; & que ce jeune chez eux dure près de quarante jours, ils sont tous fort foibles

grains quoi il ques un fépultu la fosse C

Des Sa

langue, te Chaptur plan Cordelifession.

foibles

se mett

& des

voir d

faire le

votion:

ils von

paniers

fromag

des-no

posent entend

& que

l'encen lépuleu

les alin

pendan

& l'aunne eniux Mii ne le ent pas à leurs Ilya e cette ardeur. 6 c'éalent & tre gueent lorfe bœuf. nt il eft tirer des fne veut ne & bat guerre: est signe ft mouilde vin ité parmi e'est un Erquor ez à ces

nt.
ent, comà minuit.
ne Mese;
ne durant
les Eccleeux dure
tous fort
foibles

iss super-

foibles & fort affamez. C'est pourquoi ils se mettent tous à minuit à tuer des poule ? & des chapons, à boire & à manger, jusqu'au jour, en priant Dieu de leur faire voir d'autres Noëls; ce qu'ils appellent faire leurs prieres, & commencer les dévotions. Le marin, demi-yvres qu'ils sont, ils vont à l'Eglise en portant avec eux des paniers pleins de pain fait aux œufs & au fromage; du raisin, des pommes, des noix, des noifettes, & d'autres vivres, qu'ils deposent chacun fur sa sépulture, & vont entendre la Messe. Lors qu'elle est finie, & que le Prêtre est deshabillé, il s'en va l'encensoir & le livre à la main, prier de lépulture en lépulture, sur les fosses & sur les alimens qu'on a apportez. Chacun cependant allume sa bougie, & met deux grains d'encens dans son encensoir, après quoi il donne un pain au Prêtre. Quelques uns portent de plus des pigeons à la sépulture, dont ils répandent le sang sur la fosse à l'intention des morts.

### CHAPITRE XXIII.

Des Saint: Lieux qu'ils ont à Jerusalem?

falem, où l'on fait l'Office en leur langue, mais à la maniere Grecque. Cette Chapelle renferme le trou dans lequel fut plante la croix de Jesus Christ. Les Cordeliers en avoient premierement la poffession. Mais le Sultan d'Egypte la leur. N 6

ôta, pour la donner à ces peuples, en récompense des services qu'ils lui ont rendus. dans plufieurs guerres. Il y avoit autrefois quarante sept lampes allumées dans cette Chapelle; mais ces gens font à présent si pauvres, qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Ils ne souffrent pas que des Catholiques y. disent la Messe, mais seulement qu'ils y fassent leurs prieres. Ils ont un autre lieuen. garde conjointement avec les Grecs, appellé communément la prison du Sauveur; lequel est sous un portique vers l'Orient. avec une Citerne taillée dans le roe vif. qui n'est pas bien profonde. Ce lieu touche à la principale muraille de l'Eglise. Il est de forme carée, assez obscure, saisant face au mont Calvaire. Ils prétendent que Jesus-Christ attendit en cet endroit, ayant sa croix sur les épaules, que le trouoù l'on. devoit la planter fût fait. Ces deux Nations de Grecs & de Mingrelliens, à cause de leur commune pauvreté, n'entretiennent qu'une lampe en cet endroit. Il y a un Commissaire de Terre Sainte, député par le Patriarche de Jerusalem pour ramasfer des aumônes pour les Saints Lieux susdits, tant dans l'Odisse, ou Mingrellie, que dans le pays d'Imirette, qui est la Georgie, & dans, le pays de Guriel. Ce Commillaire, qui est toujours un Bere, est à présent le Sieur Nicolas Nicephore, Moine Grec de Nordre de Saint Bafile, ayant le titre de Javarifmama, c'est-à-dire, Pere de la Croix. Il peut, comme le Patriarche de Jerusalem, donner à un chacun la Sandaba ..

dulgence cinquants'imagir dulgence tant fais psurque prenner avec que gent, que à Jerusa

·I

FL eft jet, tinct nat de leur les jour me, dif que le répudie la fois, est d'all a vû cor tes , & s'abstien ne vont ceux qu font un nom de fortent c courir,

en rerendus. autrealis cetprélent. rd'hui. iques y. s y fallieu en :s, apsuveur 3. Drient. e vif. eu toulife. Il failant ent que ayant où l'on. ix. Naà cauretien-Il y a député ramafux fullie, que eorgie, ımillai• présent rec de

itre de

de la

che de

Sanda -

ba ..

la, c'est-à-dire, la benediction, ou l'Indulgence pleniere; ce qu'il fait moyennant cinquante écus par personne. Ces peuples, s'imaginent, que par le moyen de ces Indulgences, ils font absous de tous pechez. tant fais, qu'à faire, durant leur vie. C'est psurquoi, tous ceux qui en ont le moyen. prennent ce Sandobn, écrit en Georgien, avec quoi ce Député amasse beaucoup d'argent, qu'il envoye ensuite aux autres Beres. à Jerusalem.

# CHAPITRE XXIV.

Des Commandemens de l'Eglife.

TL est tout à-fait inutile de traiter ce su-I jet, car ces peuples vivent seson l'inftinct naturel, & selon tes commandemens de leur Prince. S'il mange de la viande les jours de jeune, ils en mangent de même, disant que ce n'est pas un péché, puis que le Prince le fait semblablement : s'il répudie sa femme, ou s'il en prend deux à la fois, chacun le fait aussi. Pour ce qui est d'aller à la Messe les jours de fête, on a vû comment ils n'observent aucunes Fetes, & que seulement le Dimanche ils s'abstiennent un peu du travail. ne vont gueres à la Messe ce jour-là; & ceux qui y vont, entrent dans l'Eglise. font un demi-figne de croix, invoquant le nom de Dieu & de la B. Vierge, & puis sortent de l'Eglise, se tenant devant à discourir, & laissent dire la Messe au Prêtre.

302 RELATION DE LA MINGREELIE.

Cela se passe communément ains, excepté le jour de l'Annonciation, celui du Dimanche des Ramaux, & celui de Pâques, que les hommes se tiennent dans l'Eglise, parce que les semmes sont dehors. Ils ne laissent pas de même de parler & rire comme s'ils étoient dans un marché. Ils ont un peu plus de respect à la Messe des Beres, & à celles où le Prince assiste.



EXTRAIT

ir. excepdu Di-Pâques, Eglife, Ils ne re com-Ils ont KOI RAIT

### CARTE MARINE DE LA MER CASPIENE

levée Suivant les ordres de S.M.Cz: en 1719. 1720. et 1721. Par M. Carel van Verden, et Reduite au Meridien de Paris.

D' ASTRA

ROYAUME

Ouste Uvarinskoie Embeuchure d'Ouvarin Outchoue Ivantzuk Pesche d'Ivantzouk

GRELENSE

COSAQUES

Isle de Cheteribougornoit

Rinock Labuginskoi Marché de Labugin

Rinock Perelivitor Marché de Perelismoi

CIRCASSIE

Retzka Kislar ou petite Riviere de Kislar

Retzka Chubnaia

petite Riviere des pelißes Riviere de Batlacova

Riviere de Tzaconna Parlof Yerik ou Rocher de Paul

GOROD TERECK Ville de TERCKI

Riviere de les

Riviere d'Axai

DAGESTAN Riviere de Koso

Hori Andrewskie Hontagnes d'Andrew

Mori Tarkofskie Montagnes de Tarkof Riviere de Monas

Mori Vsmenskie z Montagnes d'Ousmen

Riviere d'Itchbohom Riviere d'Ousmen

Ville de DERBENT

Ostrof Koula. Ifle de Koulai

MER

Ostrof ou Isle de Tchetchen

istié Yargofskoié ibouchure d'Yargof

Riviere de Salok

Ostrof ou Isle de Venatset Kolkof

Ostrof Toulenci Isle Jades Chiens marins

Riviere d'Agragan

CASPIE







Concern voisit Sieur de la suiva 172 quell

habité Mungu des par Aucoes tr'eux pour! marcan à l'ori à ce q merlan tout c tion d intellig toutes Wolga Czar. qui n' de che

ce que refuse

41

### EXTRAIT

Concernant la Mer Caspienne & les Pays voisins de cette Mer, tiré des Ecrits du Sieur Perry Anglois, pour Pintelligence de la Carte de la Mer Caspienne levée suivant les ordres de S. M. Cz. en 1719. 1720. & 1721. & pour l'éclaircissement de quelques Relations qui concernent la Tartarie.

Ous le Pays entre la Siberie & la Mer Caspienne, à l'orient du Wolga, est habité par les Tartares de Bucharsky, de Mungul, Cullmick & de plusieurs autres Hordes particulieres, qui ont chacune leurs Aucoes, ou Chams à part. Plufieurs d'entr'eux reconvoissent un principal Cham pour leur Chef, qui fait sa résidence à Samarcand, situé sur une branche de l'Oxus. à l'orient de la Mer Caspienne. Ce Cham, à ce qu'on dit, prétend descendre de lTamerlan. Quelques uns de ces Tartares, fur tout ceux de Cullmick, sont sous la Protection du Czar: les autres vivent en bonne intelligence avec les Moscovites, & viennent toutes les années sur le bord oriental du Wolga, pour négocier avec les Sujets du Czar. Ils sont tous d'une même Religion, qui n'est pas fort différente de celle des Mahometans. Mais ils mangent de la chair de cheval & d'autres animaux qu'ils aiment; ce que les Tures & les Tartures de Crimée refusent de faire. Toutes les Relations 304 EXTRAIT CONSERNANT

conviennent que cette vaste Etenduë de pays, entre le Wolga & les murailles de la Chine, est entremelée de plaines, de Bois, de Lacs, & de Rivieres, dont quelques unes le dechargent dans la Mer Caspienne, & les autres dans la Mer de Tartarie, & qu'en général c'est un pays agréable & fertile.

Les Tarsares de Bogdoi, de Yousbeck, & de Bucharsky; qui sont plus près de la Chine, habitent dans des maifons & ont la même demeure hiver & été; mais les Tartares de Cullmick, & plusieurs Hordes vers l'orient, qui sont plus voisins des Etats du Czar, vivent fous des tentes & s'en vontavec leurs familles & leurs troupeaux tantôt au Nord & tantot au Sud, suivant la saison. Ils ont généralement le teint & les cheveux noirs, le nez court, les joues larges, & peu ou point de barbe. J'eus occation, lorfque l'étois à Camisbinka, de m'instruire de leur manière de vivre, qui ressemble fort à celle des premiers Patriarches, suivant la description que Morse nous en fait. Ils nelabourent ni ne sement, mais il vont d'un endroit à l'autre, pour faire paître leurs bestiaux, & prositent des fruits de la terre à mesure qu'ils les trouvent. Ils suivent, les oiseaux, & reviennent en hiver vers le Sud jusqu'aux bords de la Mer Caspienne. Il y en a qui vont julqu'au 43. & 44- dégré. de latitude du Nord, où il n'y a que peuou point de neige; & au commencement de l'année; dès que la neige se fond, & que la verdure paroît, ils s'avancent quelquequefortude
plus
par t
ao. m
d'une
toit u
noit f
J'ai m
même
noit j

Soi s'app & der davar les ha quels tons.

autres

ga, fo

efpéceque j'a

queüe,

blable :
pion \_.

8. livre
me ceu

lls of la peau l'agneau charbon qui a un peaux d

Etenduë de la la les de la les de la les de Bois, t quelques Caspienne, arearie, & able & fer-

usbeck; & de la Chiont la mêles Tartaordes vers Etats du s'en vontux tantôt faifon. Ils cheveux & peu oulorique e de leur ort à celnt la def-Ils ne lant d'unre leurs laterre fuivent. vers le aspienne. dégré. jue peu. cement ond, &

it quel-

que-

quefois jusqu'au 52. ou 53. dégré de latitude du Nord; les uns plûtôt & les autres plus tard. Ils se repandent dans le pays par troupes, depuis 8. 10. jusqu'à 15. ou 20. mille, & font avec leurs tentes des ruës, d'une manière aussi régulière, que si c'étoit une ville ou un village, & chacun connoit sa place & l'ordre qu'il doit observers. J'ai même vû les vaches s'arrêter d'elles mêmes à leurs tentes, lorsqu'on les y amenoit pour les traire.

Soit qu'ils aillent, ou qu'ils viennent, ils s'approchent des bords du Wolga à l'Est, & demeurent deux ou trois semaines ou davantage dans un endroit vis à vis les villes habitées par les Mostovises, avec lesquels ils échangent leurs chevaux, moutons \* & bestiaux, dont ils ont grande a-

Les Moutons des Cullmicks, &c de tous les autres Tartares que j'ai vûs sur les bords du Welles, sont un très bon manger, mais c'est une espèce tout à fair différence de tous les moutons que j'aye jamais vûs ailleurs. Ils n'ont point de queue, ils ont seulement quelque chose de semblable au brichèt de bouf, qui leur croit au croupion, &c qui pese communément environ 6. ou 8. livres, ce sont des moutons à peu près commune ceux de Turquie.

Ils on: grande quantité d'agneaux noirs, dont la peau se vend deux ou trois fois autant que l'agneau; elle est d'une couleur noire comme du charbon; & d'une frisure sorte, petite, & douce qui a un beau lustre. Il y a une autre sorte de Peaux d'agneau qui viennent de Perse, & se ven-

dent

bondance, pour du blé, de la farine, du cuivre, du fer, des chaudrons, des couteaux, des cileaux, du drap, de la toile, &c.

Lorsqu'ils vont d'un endroit à l'autre, ils mettent leurs femmes & leurs enfans für des Machines couverres, soutenues de deux grandes rouës d'environ 84 piés de Diametre, & dont la largeur est proportionée à la hauteur; de sorte qu'ils peuvent aisément traverser de petites Rivieres. Ils demeurent dans ces machines, auffi bien que dans leurs tentes, comme s'ils étoient dans des maisons; & les principaux d'entreux en ont plusieurs pour leur train & leur bagage. Elles sont tirées par des Dromadaires, qui sont des animaux plus gros que des Chameaux, qui ont sur le dos deux élevations de chair, qui servent de selle, y ayant assez de place entre deux, pour que l'homme le plus puissanc s'y puisse assoir: Ils ont une allure vite & aifée; & ceux qui n'ont point de ces machines se servent de ces animaux-là, pour porter leurs tentes & leurs bagage; on leur apprend à s'agenouiller pour recevoir le fardeau dont on les charge; il le font pourtant ordinairement

dent à Mcfcow, mais qui sont beaucoup plus cheres, Celles ci sont toutes grises, & ont la frisure plus petite & plus belle que les autres; & soit qu'on en faste le retroussi d'un bonnet ou le dessus d'un habit, on la regarde comme quelque chofe de riche, & les plus grands Seigneurs de M secovie en portent.

ment leurs

font of te, que vites bonne ce Ca

du po Le té av une p Aftras quoi ce de qu'il re, n Tarta nemis nez, i On c Scytes avec gens |

Les & tou d'un : lombi cune : les pli vrent lent !! de la font !!

trouv

farine, du , des coule la toile,

MIAIN F

à l'autre. s enfans fur rës de deux de Diameoportionée uvent ailéesa: lisdeli bien que oient dans d'entrieux & leur ba-Dromadaigros que os deux éde felle, v pour que itle affoir: & ceux qui servent de' urs tentes d à s'ageu dent on ordinairement

ip plus cheont la frifures; & foit t ou le desquelque choeurs de M f. ment à regrèt, ce qu'ils témoignent par leurs cris.

Du poil des Dromadaires les Tartares en font en pleine campagne une étoffe étroite, qui est comme le Camelot; & les Moscovites qui commencent à quitter l'usage des bonnets, & ont appris depuis le regne de ce Czar à faire des chapeaux, y employent

du poil de Dromadaire.

Les Tartares de Cullmick ont fait un Traité avec le Czar, suivant lequel il leur fait une pension annuelle, qui leur est payde à Astracan en blés & en draps; moyennant quoi ils cont obligez de fournir à ce Prince des Troupes, dès qu'il en a besoin & qu'il les leur demande pour faire la guerre, non-seulement contre les Turcs & les Tartares, mais aussi contre ses autres ennemis: Et quoiqu'ils ne soient pas disciplinez, ils sont cependant robustes & guerriers. On croit qu'ils descendent de ces anciens Scytes, si fameux par leurs longues guerres avec les Perses. Le Czar s'est s'ervi de ces gens là contre les Suédois. & s'en est bien trouvé.

Les tentes ordinaires dont les Cullmicks & tous ces Tartares se servent, sont faites d'un petit treillis, & rondes comme un colombier; ils les dreffent sans le secours d'aucune perche; & foriqu'ils décampent, ils les plient en petits panneaux. Ils les couvrent d'une étoffe fort légére qu'ils appellent Wylock, & qui est travaillée à peu près de la même maniere dont les Chapeliers font les chapaux, mais qui est un peu plus

plus làche & de l'épaisseur de plus d'un demi pouce, par où ils se garantissent du froid, ausli bien que de la pluye que la pente qu'ils donnent à leurs tentes fait découler. Ils y font une porte pour entrer, & un trou au haut pour faire sortir la fumée, quand ils ont besoin de feu, ils le font au milieu de la tente & le couchent tout autour sur des piéces de cette étoffe qu'ils appellent Wylock, mais qui est une fois aufli épaisse que celle dont ils couvrent leurs tentes. Quand la porte est fermée, & le trou d'en haut bouché, la tente est aussi chaude qu'une étuve. Les gens de distinction parmi eux n'ont point d'autres tentes; & je n'ai vû qu'un de leurs Aucoes, ou Chefs, qui avoit un lit garni d'une étofse de soye de Perfe, & qui avoit sa tente doublée de la même étoffe. Dans le tems que je fus employé à Camisbinka, pour travailler à la Communication qu'on avoit dessein de faire entre le Wolga & le Don, quelques Hordes de ces Tortares camperent tout l'Eté vis à vis de nous de l'autre côté du Wolga. Ils passoient souvent la Riviére pour venir négocier avec les Moscovites, & seux-ci en faisoient de même. Plusieurs d'entr'eux vinrent voir nos Ouvrages, & examinerent de quelle manicre nous nous y prenions, & les machines dont nous nous fervions. Cela me donna lieu de leur faire quelques honnêtetez; ils en parurent si contents, qu'ils m'inviterent avec mes Aides à les aller voir dans leur Camp. Ils nous y recurent fort bien, & nous firent didiverse pays & Les

fentem font d nez, teint f ment 4 à l'oce au No te Mo vent .c la Moj village bestia nes. du W Mer C de pay aux e misbin les plu 200. r où l'o à nai C'  $M_{\cdot,\cdot}$ pays-

& QU tous bâtca roche au d

plus aulli NT plus d'un tissent du ye que la es fait déur entrer. rtir la fuu, ils le couchent tte étoffe ii est une couvrent fermée. tente eff s gens de t d'autres rs Aucoes, one étolt fa tente ns le tems ku, pour a'on avoit le Don . amperent tutre côté a Riviére covites, &

la Rivière rovites, & Plufieurs rages, & sous nous nous nous e leur fai-parurent fic mes Ailamp. Ils ous firent di-

diverses questions affez à propos sur nôtre pays & sur l'endroit d'où nous venions.

Les peuples dont je veux parler présentement sont les Tartares de Caban, qui sont des gens robustes & bien proportionnez, dont les cheveux sont noirs, & le teint fort noirâtre, comme sont généralement tous les autres Tartares. Ils habitent à l'occident du Wolga, le long de la côte au Nord-Est de la Mer Noire, & entre cetce Mer & la Mer Caspienne. Ils font souvent des courles julqu'aux extrémitez de la Moscovie, où ils pillent & brûlent les villages, & d'où ils enlevent souvent les bestiaux, les chevaux & même les person-C'est ce qui est cause, qu'à l'Ouest du Wolga, entre la ville de Saratoff & la Mer Cospienne, il y a une grande étendue de pays inhabitée, excepté quelques lles aux environs d'Aftracan, les villes de Cumisbinka, Czaritza, Ischornico & Terki, dont les plus voifines sont à 150. à 160. & jusqu'à 200. milles de distance l'une de l'autre, & où l'on rient des garnisons toujours prêtes à la moindre alarme. Les Inis de ces Tartares sont cause que les M. vites ne labourent ni ne sement en ce pays-là, quoique le terroir soit très bon. & qu'on soit obligé d'y transporter du blé tous les ans par le Wolga; l'on renvoye les bâteaux chargez de poisson & de sel de roche, qu'on tire d'un endroit à 30. miles au dessous de Camisbinka, qui fournit la plus grande partie de la Moscovie. On tire auti d'Astracan quelques marchandises de Perfe Perse & d'Armenie, comme des étosses de

foye, des toiles de coton, &c.

Ces Tartares ne font ordinairement leurs courses qu'en Eté, lorsqu'il y a assez d'herbe pour faire paître leurs chevaux. Pour faire une plus grande diligence, ils prennent chacun deux chevaux, qu'ils montent d'un après l'autre. Dans leurs marches ils ont toujours des Coureurs de tous côtez à une distance convenable, pour n'être pas découverts, parceque ce pays, que les Moscovites appellent Step, est inhabité, comme nous l'avons déja dir. Ils font une si grande diligence & prennent si bien leurs mesures, qu'on n'a presque jamais aucunes nouvelles de leurs marche. Ils prennent tout ce qu'ils trouvent, font tout le mal qu'ils peuvent, & s'en retournent avec la même vitesse dont ils sont venus avant que les Moscovites soient en état de leur faire tête & de s'opposer à leur retraite. Ceux qui sont pris de part ou d'autre sont traitez d'une maniere fort croëlle, & tombent ordinairement dans un esclavage perpetuel. C'est pourquoi, un des avantages qu'on se propoloir de retirer de la communication entre le Wolga & le Don, étoit de se faire par là une barrière qui pût empêcher les Tartores de pénétrer plus avant dans la Moscovie.

Dans le tems que j'étois à Camisbinka, il y avoit tous les ansur Corps de 2000. hommes à cheval, la plûpart Turtares de Mordava & de Morzee, sujets du Czar, dont j'aurai occasion de parler dans la suite avec 4000.

4000. gne, q vriers On pol plusieu montag nables, furpriss cheren 4000. C tin à la en eufl virent . & que eux, il le qu'il gens pu attaque pour av tez, & emmen verent e les uns autres a plusieus vaux, plaines

> Tout Terki, e le meil mencen plus de ordinair mois au

ayant p

etoffes de

ment leurs ffez d'herux. Pour ils prenls montent narches ils us côtez à n'être pas , que les oité, comont une si bien leurs nais aucu-Ils prennt tout le rnent avec nus avant le leur faiite. Ceux font traik tombent perpetuel. s qu'on se unication le se faire oêcher les t dans la

de Morddont j'auuite avec 4000. Fantassins, & 12. pieces de campagne, qu'on envoyoit pour mettre les Ouvriers à couvert des courses de ces Cabans, On poloit des Gardes & des Sentinelles à plusieurs milles de distance, sur le haut des montagnes & en d'autres endroits convenables, pour se mettre à couvert de toute surprise. Toutes ces précautions n'empêcherent pas qu'un jour un Corps de 3. à 4000. de ces Tartures ne parut de bon matin à la tête de notre Camp, sans que nous en eussions eu aucun avis. Mais des qu'ils virent que nous étions prêts à les récévoir, & que le canon de nos lignes faisoit seu sur eux, ils se retirerent avec autant de vitesse qu'ils étoient venus, & avant que nos gens pussent se mettre en état de les aller attaquer, parce qu'il leur faloit du tems pour avoir leurs chevaux, qui étoient écartez, & dont l'ennemi d'ailleurs avoit déja emmené un grand nombre. Ils nous enleverent en tout environ 1405. chevaux, dont les uns appartenoient aux Troupes, & les autres aux Ouvriers; ils emmenerent auffi plusieurs de ceux qui avoient soin des chevaux, & qui les faisoient pastre dans des plaines à quelque distance du Camp, n'y ayant point d'enclos dans ce pays-la.

Tout le pays depuis Camishinka jusqu'à lerki, est très sertile, sort agréable & dans le meilleur climat du monde. Au commencement du Printems, dès qu'il n'y a plus de neige sur la terre, n'y en ayant ordinairement que pendant deux ou trois mois au plus, le tems se met au chaud; &

les

les tulippes, les roses, les muguets, les ceillets. & diverses autres fleurs & herbes commencent à paroître. Les asperges, qui font les meilleures que j'aye jamais mangées, y viennent en si grande quantité, qu'en quelques endroits on pourroit les faucher, & l'herbe y est si haute que les chevaux en ont julqu'au ventre. Les Campagnes sont convertes de reglisses, d'amandiers, & de cerifiers; mais tous ces arbres sont bas, & le fruit médiocre. En Automne il y a plusieurs fortes de grains & de fruits meurs que la terre produit, & qui feroient beaucoup meilleurs, si l'on avoir foin de cultiver la terre. Il y a des oiseaux de toutes fortes, aquatiques & texpestres, des bêtes fauves, des rennes, des élans, des fangliers, des chevaux & des moutons sauvages. Je mangeai une fois d'un mouton sauvage, qui poursuivi d'un loup s'étoit jetté dans le Wolgu, & avoit été pris par un homme qui pêchoit dans son bateau; je le trouvai plus tendre & meilleur que le mouton ordinaire. Sa laine est courte & grofliere, & ne vaut pas grand chose; mais la peau d'un cheval fauvage est une fourrure épaisse & chaude, & dont on fait grand utage à Moscow, pour doubler & convrir les trainaux.

Il y a encore une chose dont il faut que je parle. Comme l'herbe croit en abondance en ce pays-là, comme nous l'avons dit, & quelle n'est ni broutée ni fauchée, n'y ayant point d'habitans, elle reste comme elle croit, & se sèche sur la terre. La Messe.

Mofe voya patui lent. reme mang quan une p se le qui e felle ie tro de m accid feu à le pa fort l perço gnal: par-la qu'il que l que que chem ce de On v ture autre: Step , Veron

> le Pri gu'il Tot

Crimé

iguets, les s & herbes perges, qui mais manquantité. roit les fauue les che-Les Campas, d'amances arbres En Automrains & de uit, & qui l'on avoit des oiseaux texrestres, des élans, es moutons d'un moun loup s'éit été pris on bateau;

il faut que n abondanl'avons dit, nchée, n'y ste comme cerre. Los Mosce-

illeur que

st courte &

chose; mais

une four-

nt on fait

doubler &

Moscovites, & quelquefois les Tartares, en voyageant dans ces endroits déserts, y font paturer leurs chevaux tandisqu'ils se répo-Dans cet intervalle its font ordinairement un feu de bois pour apprêter leur manger & pour le coucher tout au tour, quand il fait froid. Als mettent sous eux une piece de Wylock, qui leur sert de housse le jour, se couvrent de leur manteau qui est de la même étosse, & prennent leur selle pour chevet. De cette maniere, ils se trouvent en état de faire plusieurs jours de marche. Il arrive quelquefois, foit par accident, soit à dessein, qu'ils mettent, le feu à cette herbe seche & qu'ils brûlent tout le pays. La flamme qui se découvre de fort loin la nuit, & l'épaisse fumée qui s'apperçoit d'aussi loin le jour, servent de signal aux Voyageurs pour éviter de passer par-là. Le feu est quelquefois si violent, qu'il s'étend de tous côtez, & ne s'arrête que lorsqu'il trouve quelque riviere ou quelque forêt de haute futaye : là où il n'y a que des broussailles, le feu continue son chemin sans s'éteindre, jusques à la distance de 20. & 40. milles & quelquefois plus. On voit souvent des incendies decette nature vers l'Est du Wolga, & en plusieurs autres endroits que les Moscovites appellent Step, fur tout vers l'Ouest du Don entre Veronize & Azoph proche des Tartores de Crimée. Ces feux sont très violents dans le Printems, lorsqu'ils sont allumez dès gu'il n'y a plus de neige sur la terre, par-Tome VII. CE

314 EXTRAIT CONCERNA'NT

ce que pendant tout l'hiver l'herbe a eu tout

le tems de se secher.

Environ à 40. milles de Russie plus bas que la ville de Czarissa, qui en langue Moscovite fignisse Reine, & qui est à 48, dégrez 20, minutes de latitude, on voit les ruines d'une grande ville appellée Czaross-Gorod, dans une très belle situation, & qu'on dit avoir été la Résidence d'un an-

cien Roi des Scyebes.

Il est bien triste de voir qu'un si beau & si bon pays, arrosé d'un aussi grand sleuve que le Wolga, qui est peut être le fleuve le plus abondant en poisson qu'il y ait au monde, & dans lequel se déchargent plusieurs petites Rivieres; qui ne sont pas marquées dans les Cartes, que ce pays, dis-je, soir ainsi désoté & sans habitans, tandis que les Samoiedes, dont nous avons parlé ci devant, passent leur vie dans la derniere misére; & qu'il y a même des Moscovites Septentrionaux, qui manquant de Soleil pour meurir leurs grains, mêlent des racines d'herbe & de la paille avec leur blé pour faire du pain, ce que j'ai vû de mes propres yeux. C'est pourquoi il me semble que le Czar ne féroit pas mal de fonger à établir & à entretenir june bonne intelligence avec ces Tartares, en leur accordant sa protection; afin de pouvoir peupler & cultiver fon pays mieux qu'il n'est vers le midi: ce qu'il pourroit faire aussi par le moyen du Wolga, conformement au dessein qu'il s'est proposé d'encourager la Navigation du côté de la Mer Caspienne, dont

dont de ce tablin leme font | mais move côté la M qui fi quelo que c confi bien chofe Tarta

te, de La abond fur to diers, tiers, ne cu & l'on en Gevin que pas lo croit, point

Le gnes

en Me

\* To

a eu tout

plus bas n langue est à 48, n voit les c Czarosfiation, & d'un an-

i beau & nd fleuve fleuve le y ait au gent plufont pas ce pays, habitans, us avons e dans la iême des iquant de , melent avec leur 'ai vû de oi il me mal de ne bonne leur acvoir peuju'il n'est aire ausli ement au rager la aspienne, dont

dont ses sujets avoient ci-devant très peu de connoissance. Il pourroit facilement &tablir & encourager le Commerce non seulement avec les Perses & les Armeniens, qui sont des peuples naturellement négociants. mais aussi avec la Grande Tartarie, par le moyen des Rivieres qui s'étendent de ce côté là, & des autres pays qui confinent à la Mer Caspienne. Nos Marchands Anglois, qui sont à Moscow & avec qui je me suis quelquefois entretenu fur ce sujet, croyent que cela procureroit avec le tems un débit considerable à nos draps d'Angleterre, aussi bien qu'aux toiles, aux bléds, & autres choses du cru des Etats du Czar, que ces Tartares pourroient rechercher dans la suite, dès qu'ils en connoitroient l'usage.

La côte Meridionale de la Mer Cafpienne abonde en toutes fortes d'arbres fruitiers, fur tout en pommiers, poiriers, grenadiers, noyers, noisetiers, pêchers, abricotiers, &c. qui viennent ça & là sans aucune culture. On y trouve aussi des vignes, & l'on y fait du vin, sur tout en Perse & en Georgie. J'en ai souvent bu; c'est un vin qui a du corps, mais qui ne se garde pas longtems: il seroit fort bon, à ce qu'on croit, s'il étoit bien fait; & je ne doute point qu'on n'en put avoir un grand débit en Moszovie en échange d'autres denrées.

Le Czar a dessein de faire planter des vignes près de Terky \* & d'Astracan, en deça O 2 de

<sup>\*</sup> Terky est à 43 degrez de latitude du Nord, & Astracan à 46. degrez.

de la Mer Caspienne, & d'y encourager à faire du vin. Les raisins qui y croissent, noirs & blancs, sont fort gros & très bons; on en porte toutes les années à Moscow, avec une grande quantité de melons d'eau, qui sont un très excellent fruit. Ceux qui croissent aux environs d'Astracan, excédent en bonté ceux qui croissent en Europe, suivant le raport de toutes les personnes qui en ont mangé. Leur écorce est d'un verd vif, mais il y en a de deux sortes; les uns ont la chair d'un blanc jaunâtre, à peu près comme une pomme de pin; & la chair des autres est d'une belle couleur de roie, pleine de jus d'un goût admirable, qui rafraichit & étanche la soif, sans jamais causer d'indigestion: je ne m'en suis du moins jamais apperçû, n'y n'ai vû personne qui s'en plaignit. Cependant les Moscovites, qui mangent beaucoup de ce fruit ausli bien que des autres, prennent ordinairement un bon verre d'eau de vie par dessus. Le dia. metre de ces deux fortes de melons est ordinairement de 10. on 12. pouces, & quelques uns en ont juiqu'à 13. & 14. mais pour ceux qu'on cultive à Moscow, ce que quelques personnes font par curiosité, ils n'ont au plus que s. ou 6 pouces de diametre, & perdent la délicatesse de leur On a à Moscow quantité de melons communs, qu'on mange avec du sircre ou du gingembre, aussi gros & aussi bons qu'il y en ait au monde. Les meilleurs iont ceux de Eucharski, que les Mojcovites ont tiré de ce pays là par la Siberie. C'est

C'eft dans dinair temer ge de dans

·En ficur com. 10. 0 niére vin, can, Stiles depui Ecrit Portu de ce què l dans voul pour lent: toute trous ce q

faire D parle la vi hom pitai qui tis à pou

courager à

croiffent,

très bons;

à Moscow,

elons d'eau,

n, excédent

Europe, fui-

rfonnes qui

d'un verd

es; les uns

itre, à peu

1; & la chair

eur de roie,

de, qui ra-

jamais cau-

is du moins

ersonne qui

Mojcovites,

ait auflibien

airement un

us. Ledia.

elons eft or-

es. & quel-

& 14. mais

com, ce que

priolité, ils

oces de dia-

se de leur

ité de me-

avec du fu-

ros & auffi

ne les Mos-

ar la Siberie.

Les meil-

Ceux qui

C'est de cette sorte dont M. Whitworth, dans le tems qu'il étoit Envoyé extraordinaire de la défunte Reine, envoya de la femence à son Altesse Royale le Prince George de Dannemarc: on en voit aujourd'hui

dans les jardins du Roi-

En 1706: le Czar donna ordre à feu Monfiour Henri Stiles Marchand Anglois à Mofcow, d'écrire en Angleterre pour demander 10. ou 12. personnes qui entendissent la maniére de planter des vignes & de faire du vin, dans le dessein de les envoyer à Aftracan, & de les y établir. Le Frere de Mr. Stiles, Mr. Thomas Stiles, quiest mortaussi. depuis, lui répondit de Londres, qu'il avoitécrit à ses Correspondans en Espagne & en-Portugal, qui lui marquoient avoir parlé: de cette affaire à plusieurs personnes; mais que lachant ce qui étoit arrivé à Aftracun. dans la Rebellion de 1703, personne ne vouloit s'engager à passer dans ce pays-là; pour y faire du vin, à moins qu'ils ne fulsent assarez auparavant d'être à couvert de toute forte de danger à cet égard, & d'y trouver des avantages très considerables: ce qui sit qu'on ne longea plus à cette affaire.

Dans cette Révolte, dont je viens de parler, tous les étrangers qui étoient dans la ville furent massacrez, sans épargner ni hommes, ni femmes, ni enfans. Le Capitaine Myer & plusieurs autres étrangers, qui devoient monter quelques Vaisseaux bâtis à la maniere Hollandoisse, & destinez pour la Mer Cospienne, eurent le même sort.

C'el

Les Rebelles se soutinrent pendant deux années, avant qu'on put les mettre à la raison. Après qu'ils eurent surpris & mis en pieces le Gouvernéur d'Astracan, plutieurs des principaux Officiers de la Garnison, & tous les Etrangers qui étoient dans la Ville, ils s'en allerent droit à Camisbinka, où la garnison se mit en défense, & d'où elle les chassa. Ils furent enfuite offieger Cearitza, mais sans succès: & de là ils revinrent à Afracan. Pierre Matfenish Apraxim. frére de l'Amiral, qui fut envoyé contr'eux à la tête d'une armée, reprit Astracan, & les passa tous au fil de l'épée, excepté quelques uns de leurs Chefs, qui furent envoyez prisonniers à Moscow, cuils furent mis à la torture, & ensuite executez.

En 1600, le Roi de Georgie, dont le païs est separé de la Perse par les Montagnes d'A-Parut, où l'on croit que l'Arche de Noé s'arrêta après le Déluge; & qui est un des pays les plus agréables & les mieux peuplez sur les bords de la Mer Caspienne, avant été chassé de ses Etats par ses Sujets, vint en Moscovie pour implorer la protection du Czar. Le prémier Eté que je sus employé à travailler à la communication entre le Wolga & le Don, il vint en passant voir mon Ouvrage. C'étoit un grand homme de bonne mine; il portoit une barbe comme les Moscovites, je ne sai si c'étoit pour leur plaire, ou non. J'eus l'honneur de diner avec lui chez le Gouverneur de la Ville de Camisbinka, qui étoit averti de sa venue, & qui avoit ordre de le recevoir d'une

d'une qu'il f avec & lui ges po Le blir d dit , c envoy Wolga puis ( Mais dans ( fée , leven l'autr étoit les de veren trois. re ave jamaj rent ; du R mens

Le fut primit a il fut les Se quatr

rent,

\* Czar u

dant deux re à la rai-& mis en plutieurs rnison, & 15 la Vilbinkar, ou d'où elle eger Ceails revin-Apraxim. contr'eux racan, & 'excepté ui furent ils furent itez.

nt lelpaïs

gnes d'A-

de Noé

eft un des eux peuvienne, as Sujets. rotection fus emion entre flant voir I homma rbe comtoit pour neur de ur de la erti de sa recevoir

d'une

d'une maniere convenable à son rang. Lors qu'il fut arrivé à Moscow, le Czar le reçut avec de grandes démonstrations d'amitié, & lui donna le revenu de plusieurs Villages pour son entretien & celui de sa suite.

Le Czar promit à ce Prince de le rétablir dans les Etats; & ce fut, à ce qu'on dit, dans cette vuë qu'en l'année 1702. il envoya des Entrepreneurs Hollandois fur le Wolga pour y construire 120. bâtimens depuis douze jusqu'à quinze pieces de canon-Mais cette sédition dont j'ai parlé s'alluma dans ce tems là, & ne fut pas plûtôt étouffée, qu'elle fut suivie de deux autres soulevemens, l'un dans le pays de Casan, & l'autre fur celui des Cosaques sur le Don, qui étoit d'une plus grande conféquence que les deux autres. Toutes ces révoltes arriverent l'une après l'autre dans l'espace de trois ans. Dans ce même tems là, la guerre avec la Suede occupair le Czar plus que iamais. Toutes ces railons ne lui permirent plus de longer alors au rétablissement du Roi de Georgie; de forte que les bâtimens restérent sur le Wolga & s'y pourrirent, sans qu'on s'en foit jamais servi pour aucune expédition.

Le Prince, fils de ce Roi de Georgie, ne fut pas pluidt arrivé en Moscovie, qu'il se mit au service du Czar: peu de tems après il fut malheureusement fait prisonnier par les Suedois à la bataille de Nervo, & il y a quatre ans qu'il mourut à Stokbolm, connu sous le nom de Milletetski \* Czaravich;

<sup>0 4</sup> \* Exaravich en langage, Efetavon fignifie un Prince, & Czar un Roi.

fon Pere que les Moscovites apelloient Milleteski Czar mourut à Moscow il y a environ deux ans. La mort de ces deux Princes semble avoir fait entierement perdre au Gzar les vuës qu'il avoit de conquerir la Georgie, dès qu'il en auroit une occasion favorable, ou du moins d'y établir une Colonie, & d'obliger les habitans de ce Royaume là à lui payer des contributions, & à faire avec les Moscovites un commerce qui eut pû être avantageux à ses Sujets.

La Mer Caspienne est le plus grand Lac qu'il y ait au monde, & peut être le plus abondant en toutes sortes d'excellens poisfons. Le Wolgo, qui est un des plus grands fleuves qui s'y déchargent, abonde en Bols luga, qui est un poisson d'environ huit ou dix pies de longueur, & préférable à l'Esturgeon. C'est des œufs de ce poisson que se fait le Caviar de Moscovie, qui est quelque chose de délicieux, lors qu'il est nouveau: lors qu'il est salé & pressé pour pouvoir se conserver, on en envoye une grande quantité dans les pays étrangers: il s'en vend par tout en Europe, & sur tout sur les edtes de la Mer Méditerranée. Le Wolga abonde encore en esturgeons, sterlets, citeras, rouges & blancs, fandacs, perches, écrevisses, carpes, brochets, tenches, & divers autres poissons qui se trouvent dans les Rivieres ordinaires. On y trouve ausli de petites tortuës : j'en ai pris à Camishinka. Il y en a sur tout en abondance versle Sud du Wolga.

Le Sterlet est un petit poisson qui a le

mufean turgeo & don te que up po & de beauce qu'on glois le poiffoi près c tres os froids

bon g Le affez à fept o me qu verlifi gent c avec c tarde. deht I de pli mon l ge: il le fter ont v que c décha fons.

Je tes que ger fi

oient MHa environ x Princes perdre au querir la occafion ir une Cole ce Routions, & ommerce

Sujets. rand Lac e le plus ens poilus grands le en Bols n huit ou ole à l'Esoisson que est queleft nouour pouune grans: il s'en tout fur Le Wolerlets, ciperches, ches, & ent dans uve ausli

ce versle gui a le mu-

Camishin-

museau pointu, de même espece que l'esturgeon, mais qui est un peu plus jeaune, & dont la graisse est beaucoup plus délicate que celle de l'esturgeon. Le citera est up poisson à peu près de la même grosseur, & de la même nature que l'esturgeon, mais beaucoup plus blanc: de quelque maniere qu'on l'aprête il est excellent, & les Anglois le préferent à l'esturgeon. Tous ces poissons se coupent & se mangent à pour près comme du veau, & n'ont point d'autres os que l'épine du dos; il se mangent froids après avoir été marinez, & ont très

bon goût de cette maniere.

Le Sandack est un poisson qui ressemble assez à un Merlan, mais il y en a qui sont fept ou huit fois plus gros; il est aussi ferme que la moruë, & les Anglais pour diversifier le salent quelquesois, & le mangent de la même manière que la morue; avec des œufs, du beurre, & de la mou-Mais de tous les poissons qui abondent le plus en Moscovie, il n'y en a point de plus delicat, à mon goût, que le faumon blanc, qui est moins fade que le rouge: il y a pourtant des gens qui préferent le sterlet & le citera. Les Moscovites qui ont voyagé fur la Mer Caspienne; disent que ce Lac & toutes les Rivières qui s'y déchargent abondent en ces sortes de poil-

Je me suis entretenu avec plusieurs Pilotes qui n'ont fait toute leur vie que voyager sur la Mer Caspienne, & passer d'Astracan en Perse & en Armenie. Comme ils a-

voient .

voient des bâtimens qui n'étoient propres qu'à traverser le Lac avec un vent en poupe, ils étoient quelquesfois obligez de relacher dans des endroits, où ils n'avoient jamais eu dessein d'aller. Ces Pilotes m'ont assuré, qu'il y a plusieurs autres Rivieres considérables qui se déchargent dans la Mer Caspienne, & qu'on ne trouve point dans les Cartes. Comme cette Mer, suivant les meilleures Relations, a pour le moins 150. lieues de long, & environ 120. de large, & qu'elle est d'ailleurs environnée d'une vaste étendue de pays au Midi, au Septentrion, & à l'Orient; on ne peut douter qu'elle ne soit le receptacle de plufieurs autres Riviéres très considérables, & qu'il ne s'y décharge une très grande quantité d'eau. Jusqu'ici on n'a point découvert qu'elle eut une issue ou communication avec l'Ocean, ce qui est remarqué dans toutes les Relations que nous avons de cette Mer: ainsi il me semble que la chose mérite bien que nous examinions ce que deviennent toutes ces caux. Mais afin que le Lecteur puisse mieux juger de la quanvité d'eau qui y entre, je rapporterai quelques observations que j'ai faites sur celle que le seul fleuve du Wolga y jette. Les voici.

Environ à trois milles au dessous de la Ville de Camishinka, dans un endroit étroit, où le courant ne trouvoit aucune opposition, & où les deux rivages étoient assez élevez; premierement je jugeai du courant par une observation que je fis en di-

vers **fupp** que ou d nure. d'un profe pour lieu. le bà piez, plian tre, large bique ce ter tale p cubiq he qui

> dans que l brafle quanti mence à fe f Wolga

delcei

Camish d'envir & inor milles c ent propres rent en pouigez de res n'avoient ilotes m'ont res Rivieres nt dans la ouve point Mer , fuia pour le nviron 120. rs environ. s au Midi. on ne peut acle de plunsidérables, rès- grande 'a point déou commut remarqu€ Bous avons ue la chose ons ee que ais afin que le la quanrterai quels fur celle jette. Les

ffous de la roit étroit, ne oppositoient affez ai du coufis en divers

vers endroits du travers de la Riviere, & supputant un lieu avec l'autre, je caiculai que le courant étoit d'environ 23. brasses, ou de 138. piez d'Angleterre dans une minure. Secondement je sondai la Riviére d'un côté à l'autre, & je trouvai que sa profondeur d'un lieu avec l'autre, étoit pour le moins de 17. piez. En troisiémelieu, je pris la largeur de la Riviere avec le bâton de Jacob, & je latrouvai de 5860. piez, fans compter les fractions. Multipliant ces trois sommes l'une par l'autre, savoir le courant, ta profondeur & la largeur, le produit est 13747560 pieds cubiques d'eau, qui descendent le Wolge dans ce tems-là. Divisez ensuite cette somme totale par 36. qui est le nombre des pieds cubiques contenus dans une tonne d'eau. le quotient sera 381876 tonnes, d'eau qui descendent le Wolgn en une minute de tems.

Je fis cette supputation au mois d'Août dans le tems le plus sec de l'année, & lors que la Riviere étoit baissée de plusieurs brasses; mais si l'on considere la grande quantité d'eau que la neige produit au commencement du Printems, torsqu'elle vient à se sondre, qui grossit ordinairement le Wolga de trente neus à quarante pieds \* &

<sup>\*</sup> En l'année 1700. dans le tems que j'étois à Camishinka, j'y observai que ce seuve s'ensloit d'environ 36. pieds de hauteur perpendiculaire, & inondoit tout le pays jusques à quatre ou cinquilles de Camishinka, mais qu'en d'autres endroits

qui inonde plusieurs milles de pays; & que d'ailleurs je n'ai pas fait mes observations dans l'endroit où la plus grande quantité d'eau se décharge, mais pour le moins à 6- ou 700. miles de Russe de l'embouchure du Wolga, il est certain que le courant doit y être beaucoup plus rapide que dans l'en-

droit où je fis mon observation.

D'ailleurs il est à remarquer que les eaux qui viennent de la Moscovie, & qui sont cause que le Wolsa commence à s'enfler à Astracan vers le 15. ou vers la fin d'Avril, s'augmentent considérablement pendant plus de deux mois, & ne baissent à Astracan que vers la fin de Juin, ou au commencement de Juillet; ce qui provient de la grande étendue de pays, que les eaux produites par les neiges du Nord ont à parcourir. Cette considération me fait croire, qu'on peut bien faire monter la quantité des eaux qui ne se déchargent toute l'année que par le Wolga, jusques à une fixiéme partie de plus, pour le mains, ou à 445522. tonnes dans une minute. D'ailleurs il y a un se grand nombre d'autres Rivieres, qui se déchargent de toutes parts dans cette Mer-là, & dont quelques unes ont un cours prelque aush long que celui du Wolge, que suivant mon calcul toutes les eaux de ces Rivieres qui se déchargent dans la Mer Gospienne.

où les bords ne sont pas si hauts, & où le terrain est plus uni, les eaux inondoit quelquetois jusques à 15. 20. & 30. milles de pays.

fois a Wolga une nuell me jo ni co

Er de q voir faire ordo un d feau lanc ler v Gari &c. tem troi deu de o fant jett gro de l atta de: fon d'al le t tou fes

bie

s; & que fervations quantité e moins à bouchure ourant doit dans l'en-

e les eaux ii font caunfler à Afvril, s'auant plus de racan que nencement grande éproduites parcourir. ire, qu'on é des eaux ée que par partie de 22. tonnes ya un fi qui se détte Mer-là. ours pref-, que fuide ces Ri-Mer Golpienne,

où le terrain etois jusques pienne, peuvent bien aller au moins à trois fois autant, que ce qui le décharge par le Wolga, ou à 1336566, tonnes d'eau dans une minute; sans parler des pluyes continuelles qui y tombent. Cependant, comme je l'ai deja dit, on n'y connoît ni isluë ni communication avec l'Ocean pour ser-

vir de receptacle à ces eaux.

En 1699, le Kneuz, ou Prince Gollitzen, de qui j'ai déja parlé, vint à Camishinka voir l'Ouvrage auquel j'étois employé pour faire la communication de ce côté-là. ordonna au Sr. Scheltrup, Danois de nation, un de mes Aides, de prendre un petit Vaisseau bâti à la Hollandoise, qui avoit été lancé à l'eau cette même aunée, pour aller visiter la Mer Caspienne, & tracer une Garte exacte de toutes les Rivieres, Côtes, &c. Je lui conseillai de profiter du beau tems, de traverser cette Mer en deux ou trois endroits, & d'en sonder la profondeur; & en cas que les 100 bralles de corde qu'il avoit priles, ne fussent pas suffifantes pour trouver le fond; je lui dis de jetter, si le calme étoit assez grand, une grosse pierre dans la Mer, avec un morceau de liege de 8. ou 10. pouces de diametre, attaché à cette pierre par un crochet court, de manière que dès que la pierre seroit à fond, le liege le détacheroit & remonteroit d'abord sur l'eau. De sorte, que supputant le tems de la chute de la pierre, & du retour du liege pour la valeur de 100 brasses, il lui auroit été aisé de compter combien de brasses il pourroit y avoir depuis le tems

tems du commencement de la chute de la pierre, & du retour du liege fur l'eau. dans quelque endroit qu'il le fut trouvé. Par ce moyen il auroit pû juger passablement bien de la profondeur de cette Mer, en cas qu'il n'eut point eu assez de corde. & il auroit pû s'éclaircir fur le passage soûterrain que quelques uns y supposent. Mais malheureusement ce Monfieur n'est jamais. revenu pour faire part de ses découvertes. Comme il visitoit l'entrée d'une Riviere. dans une Baye au Sud de cette Mer, il fur pris par les Sujets du Roi de Perfe, qui, après l'avoir dépouillé & lui avoir enlevé ses Instruments, le menerent dans une petite ville fur cette Rivière, où ils le mirent en pri-Une grofle fiévrele prit, & l'emporta en peu de jours. Dès qu'il sut pris on en donna avis à la Cour de Perfe, qui dépêcha un exprès & lui envoya des habits & ce qui lui étoit nécessaire, avec ordre de le mener à Ifpaban: mais cet Exprès arriva trop tard. Un domestique Moscovite qui étoit avec lui, for conduit à Ispaban, où il fut très bien reçû, & après y avoir été examiné sur le voyage de ton Maitre, dont il ne savoit guéres le véritable sujet. il fut renvoyé, avec un Guide jufqu'à l'endroit, où il devoit s'embarquer pour la Ruffie, & tous fes fraix furent payez. ion retour, qui fut l'année suivante, il vinc me raporter tout cela.

Sans la perte de ce Monsieur, j'aurois pû donner une plus exacte description de cette Mer. Plusieurs personnes m'ont affuré la m baif que mid que d'au Pear les 1 com Nor de p lors tre l'ég plus fe p drai filar de r avec poir tion Mei l'év ley f quil ce o par exad ratio

ce c

lofo

214

furé

nute de la ur l'eau. t trouvé. paflableette Mer, le corde, stage fournt. Mais est jamais. ouvertes. Riviere . er, il fur ui, après é ses Intite ville en pril'emporpris on qui dés habits c ordre Exprès Mojcovi-Ifpaban, y avoir Maitre. lujet, r'à l'enoour la , il vint

i'aurois tion de ont affuré

furé que l'eau n'y demeure pas toujours à la même hauteur, mais qu'elle hautse & baisse suivant que les saisons different, & que l'Eté est chaud & sec, où froid & humide. Il y a des terrains bas, qui dans quelques années font inondez, & qui dans d'autres ne le sont pas. On remarque que l'eau, y est ordinairement plus basse dans les mois d'Août & de Septembre, & qu'au contraire en Hiver lorsque les Riviéres du Nord sont gelées, & qu'il ne tombe point de pluye pendant 5. ou 6. mois, c'est pour lors que l'eau s'enfle plus qu'en aucun autre tems. J'ai observé la même chose à l'égard de plusieurs autres Lacs beaucoup plus petits, où diverses Rivieres venoient se perdre; mais c'est surquoi je ne m'étendrai pas. Ce que j'ai rapporté prouve suffilamment, que la Mer Cospienne n'a point de passage souterrain, ni de communication avec l'Océan; d'où je conclus qu'il n'y a point d'aucre moyen d'expliquer la diffipation des eaux qui se déchargent dans cette Mer, qu'en supposant quelle se fait par l'évaporation causée par le Soleil & par les vents. Le célébre Professeur M. Halley fait la même hipothese touchant les caux qui le déchargent dans la Mer Mediterranée: ce qu'il a démontré dans la Societé Roya'e par des expériences très-curieuses & trèsexactes par raport à la continuelle évaporation des eaux. Je renvoye le Lecteur à ce qui en est dit dans les Transactions Philosophiques de l'année 1687. N. 189. & N. 212. Qu'il me foit seulement permis dercmarquer

marquer, qu'en faisant la supputation des caux qui le déchargent par diverses Rivieres, entr'autres le Nil, dans la Mer-Mediterranée, il suppose que la quantité en est quatre-vingt-dix fois aussi grande que celle des eaux que la Tamife jette dans la Mer Britanique, la Marée confideiée à part. Mais si le Nil, peut se comparer au Wolga, & si j'rn puis juger par l'étendue de pays que traversent le Don & le Nieper , autrement le Tanais & le Boryfihe. ne, dont le moindre parcourt environ 2000. milles de Russie, & qui reçoivent l'un & l'autre un grand nombre de Rivieres considerables, avant qu'ils se déchargent, l'un dans le Palus Meotide, & l'autre dans la Mer Noire; je crois que la quantité des eaux qui se déchargent par diverses Rivieres dans la Mediterranée est beaucoup plus considérable qu'il ne dit. Il est vraipourtant que le Courant à l'entrée du Détroit, où l'on lui donne 20. milles de largeur, & où l'on dit qu'on ne peut trouver aucun fond, & où par consequent on ne peut prendre aucunes dimensions, pourroit être une raison suffisante pour justifier la supputation qu'il a faite de la quantité d'eaux qui s'évaporent dans une année.

Mais puisqu'il ya des personnes qui soutiennent fortement que les eaux, qui se jettent dans la Mediterranée, & dans la Mer Casprenne, se déchargent toutes dans l'Océan par des passages souterrains; ils me permettront de leur objecter, sur tout par rappor avoit. outer avec 1 re du déchai té l'in Soleil monde Terre que c fion ( furfac che d hors abfoli geât 1 de co Et co en ba ou co céan

> comr que canal rains de co fupe l'on que re q

> > autr

four

duire

tion des rses Rila Mer quantité grande. vile jette confidefe comager par le Don & Buryfibeen 2000. t l'un & eres conent, l'un dans la ntité des rses Rieaucoup lest vrai e du Dé. s de lareut trouquent on ns, pourour justita quan-

qui fouqui fe jetes la Mer dans l'O-; ils me tout par rap-

une an-

rapport à la Mèr Mediterranée, que s'il y avoit, comme ils le prétendent, un passage fouterrain, ou quelqu'autré communication avec l'Océan, outre celle de l'embouchure du Détroit, l'eau ne devroit jamais se décharger que par ce passage. Car excepté l'impulsion des vents, & l'attraction du Soleil & de la Lune, toutes les eaux du monde tendent également au centre de la Terre, pour égaliser leur surface de quelque côté que ce foit, foit qu'il y ait preffion ou communication. D'ailleurs si la surface n'étoir pas plus basse, ou plus proche du centre de la Terre, qu'elle ne l'est hors de l'embouchure du Détroit, il seroit absolument impossible que l'eau sedéchargeât par cet endroit; puisqu'il n'y a point de courant là où il n'y a point de descente. Et comme les eaux coulent toujours de haut en bas, s'il y avoit quelqu'autre passage ou communication de cette Mer avec l'Océan, il est certain que la même cause produiroit le même effet.

Supposons, par exemple, qu'on fit une communication entre trois Etangs à quelque distance l'un de l'autre, soit par un canal sur terre, ou par des tuyaux souterrains, on trouveroit que l'eau de chacun de ces Etangs chercheroit à se conserver une superficie égale à celles des autres; & si l'on ôtoit de l'un tant soit peu d'eau, ou que sa surface décrût de quelque maniere que ce sur, d'abord l'eau des deux autres auroit une égale pression, pour sour si celui qui est le plus bas. D'où

je

330 RELATION DU VOYAGE
je conclus que l'opinion d'un passage
souterrain, pour expliquer la dissipation
des eaux qui coulent continuellement
dans la Mediterranée, est directement
contraire à la nature & à la raison.



# RELATION

DU-VOYAGE

DE

## JEAN DU PLAN CARPIN, CORDELIER,

Qui fut envoyé en Tartarie par le Pape Innocini IV. L'an 1246.

#### CHAPITRE I.

Des terres des Tartares, de leur situation, & qualité, & de la disposition de l'air.

A Fin de faire entendre plus clairement aux Lecteurs tout ce qui est des Tartares, nous divisons ce Traité en huit chapitres, pitro rons 4. de Emp pays on p re. I rons dispo

rient tentr Solun ciden les A

envir Le de n gnes & pe ques du ro pour des, de c & tou cette porte quelq d'eau yape les vi être a

n'en i

née,

n paffage diffipation puellement irectement raifon.

AGE



NC

RPIN,

le Pape

stuation, e l'air.

airement des Tarbuit chapitres, pitres, où parties. An premier nous parlerons du pays; au 2. des hommes, au 3 &
4. de leurs mœurs & façons, au 5. de leur
Empire, au 6. de leurs guerres, au 7. des
pays subjuguez par eux, & au 8. comment
on peut leur resister, & leur faire la guerre. Pour ce qui est de la terre, nous parlerons de sa situation, de sa qualité, & de la
disposition de l'air.

Leur pays est situé en cette partie d'Orient, qui selon notre avis se joint au Septentrion. A l'Orient ils ont le Cathay & les Solunges, au Midi les Sarrasins, entre l'Occident & le Midi les Hutres, à l'Occident les Naymans, & au Nord l'Ocean, qui les

environne de ce côté-là.

Le pays est en quelques endroits fort pleim de montagnes, & en d'autres de campagnes, mais presque par tout sablonneux, & peu de terre grasse: en des endroits quelques forêts, & en d'autres point de bois du tout. Ils n'ont point d'autre seu, tant pour se chauffer, que pour cuire leurs viandes, que de la boule de vache, & de la fiente de chevaux: pas même leur Empereur & tous leurs Princes. La centiéme partie de cette terre n'est pas de raport, & ne peut porter de fruits si elle n'est arroulée de quelques Rivieres, & il s'y trouve peu d'eaux, & gueres de fleuves: de sorte qu'il yapeu de villages & d'habitations, mais nulles villes ni citez, sinon une que l'on dit être assez bonne, nous n'y avons pas été, & n'en fûmes pas plus près que dedemie journée, lorsque nous étions au lieu qu'ils appelpellent, Syra horda, qui est la grande Cour de leur Empereur: Et bien que ce pays soit ainsi sterile de tout, toutesois il est assez bon pour les pâturages & pour la nour-

rieure de leurs troupeaux.

Pour l'air, il y est merveilleusement inegal: Car en Eté lors qu'ailleurs le Soleil est le plus fort & le plus chaud, là ce ne sont que tonnerres & soudres violens, qui tuent force gens. Il y regne aussi des vents tiffroids, fi forts, & fi orageux, qu'on a bien de la peine à se tenir à cheval en voyageant. De sorte que comme nous étions en une de leurs Hordes, (ainfi qu'ils apellent les stations & logemens de leur Empereur & de leurs Princes) nous étions contraints par la violence du vent de nous jetter contre terre, où-nous ne voyons du tout rienpour la grande poudre qu'il faisoit. L'Hyver il ne pleut jamais là, mais en Eté leuloment, & encore si peu que cela ne peut qu'à peine humecter la poudre, & faire pousser l'herbe. Il y fait de grandes grêles, si bien qu'au tems qu'ils firent l'élection de leur. Empereur, & qu'ils le vouloient mettre sur le thrône Royal, pendant que nous étions en Cour, il y tomba une si forte grêle, que venant à se fondre, il y eût, comme nous seumes, plus de cent quarante personnes de la Cour submergées, & plusieurs maisons, meubles, & autres choses emportées. Souvent en Eté il y fera un très-grand chaud, & tout soudain un froid extrême. L'Hiver il tombe de la neige en abondance en certains endroits, en d'au

d'au lon & de fort plus

Que

meu que tous grac & le font exce Tou tefo fous ians tête ti es ils 1 ce c Ils

troi

enti

inde Cour le ce pays is il est atar la nour-

A-GE

ement inele Soleil là ce ne olens, qui des vents on a bien en voyas étions en pellent les pereur & contraints etter contout rienit. L'Hyr Eté leua ne peut , & faire les grêles, lection de oient metque nous e si forte il y eût, t quarangées , & utres choil y fera oudain un de la neiroits, en

d'au

d'autres fort peu. Enfin le pays, selon que nous avons peu voir en cinq mois & demi, que nous l'avons couru, est de fort grande étendue, mais plus pauvre & plus miserable qu'on ne sçauroit dire.

#### CHAPITRE II.

Quels sont les Tartares, de leurs mariages, vêtemens, & habitations.

DOur parler des hommes, de leur forme, de leurs mariages, vêtemens, habitations, meubles & biens; je dirai premierement que leurs visages sont assez differens de tous les autres du monde. Car ils ont une grande largeur entre les yeux & les jouës, & leurs jouës s'elevent fort en dehors, ils sont fort grêles & menus de ceinture, peu exceptez: la plûpart de stature mediocre. Tous ont peu de barbe: quelques-uns toutefois ont quelques poils en la lêvre de dessous, & au menton, qu'ils laissent croitre, lans jamais les couper. Au sommet de la tête ils ont des couronnes comme nos Prêtres, & depuis une oreille jusqu'à l'autre ils se rasent tous à la largeur de trois doigts, ce qui se vient joindre à cette couronne. Ils se rasent aussi sur le front à la largeur de trois doigts: & pour les cheveux, qui sont entre leur couronne & cette rasure, ils les

les laissent croître jusques sur les sourcils: de part & d'autre du front ils ont leurs cheveux à demi coupez, du reste ils les laissent croître ausli longs que les femmes, & de cela ils en font deux cordons qu'ils lient & novent au derriere de l'oreille. Ils ont les pieds affez petits. Au reste, chacun peut avoir autant de femmes qu'il en peut nourrir, les uns en ontcent, d'autres cinquante, vingt, dix, plus on moins. épousent indifféremment leurs proches patentes, exceptéleurs meres, filles, & sœurs de pere ou de mere: & mêmes ils peuvent épouser leurs belles meres après la mort de leurs peres. Les jeunes freres sont tenus aussi d'épouser la femme de leur frere aîné mort, ou quelqu'autre de la parenté.

Pour les autres femmes, ils les peuvent prendre comme il leur plaît, & sans en faire aucune difference. Ils les achetent fort cher de leurs peres & meres. Les femmes, aprés la mort de leurs maris, ne convolentipas aisément en secondes noces, si ce n'est que quelqu'un veuille épouser sa

belle mere.

Les habillemens des hommes & des femmes sont faits de même sorte: ils n'usent point de manteaux, ni de capes, ni de capuchons, ni de peaux. Ils portent des tuniques de bougran, de pourpre, ou d'écarlate, faites en cette forme. Elles sont fenduës & ouvertes depuis le haut jusqu'en bas, ils les rendoublent dessus l'estomac, & les lient d'un ruban au côté gauche, &

de tro gauch toutes toute hors: ál va u arrets tuniqu terre, elles 1 d'ofie d'une en ca: va to petite gent. cela e julque fure e pre & ies ne mesic' les au mes n cerne mes. même qu'ils que c même fur ce décrir

forme

& bâ

au mi

fourcils: leurs che es laissent nes, & de n'ils lient . Ils ont , chacun il en peut utres cinoins. Ils oches pa-& lœurs ils peuaprès la reres font e leur frede la pa-

fans en achetent es. Les naris, ne es noces, spouser la

des fems n'usent s, ni de rtent des , ou d'élles sont jusqu'en estomac, auche, & de de trois au droit. Elles sont senduës au côté gauche jusqu'au bras. Leurs fourrures de toutes sortes sont faites de la même façon; toutefois celle de dessus a le poil par dehors; mais par derriere cela ell ouvert, & il v a une petite queue qui leur va jusqu'aux arrets. Les femmes mariées portent une tunique fort large, qui leur traîne jusqu'à terre, & qui est fenduë par devant. Sur la tête elles portent je ne sçai quoi de rond, fait d'osier, ou d'écorce, qui s'étend plus d'une aune de long, & se termine au haut en carré, & depuis le bas jusqu'au haut va toujours en élargissant; au bout y a une petite verge longue & menuë d'or ou d'argent, ou de bois, ou bien une plume, & cela est attaché sur un bonnet, qui s'étend juiques sur les épaules. Cette sorte de coiffure est couverte de bougran, ou de pourpre & d'écarlate: & sans cet ornement, elles ne se montrent jamais devant les hommesic'est par cela qu'on les reconnoît d'avec les autres femmes. Les filles & jeunes femmes mariées le peuvent difficilement discerner & reconnoître par leurs maris mêmes, parce qu'elles sont vetuës tout de même que les hommes. Les bonners qu'ils portent sont de toute autre sorte que ceux des autres nations, & il est même très mal ailé de se faire entendre sur cet article à qui les voudroient bien décrire. Leurs logemens sont ronds, en forme de tentes, & faits avec des verges & bâtons fort deliez; au dessus, droit au millieu, y a une fenêtre ronde, par où

la lumiere entre, & la fumée sort; car ils font toujours leur feu au millieu. Les parois & les toits de ces logis sont couverts de feutres, & les portes sont aussi faites de la même étoffe. Ces maisons sont grandes, ou petites, selon la qualité & la dignité de ceux qui les habitent. Quelques-unes sont fort aisées à defaire & à refaire, & à être chargées sur des bêtes de somme. Il y en a d'autres qu'on ne peut défaire de la sorte; mais il faut les porter toutes brandies sur des chariots: les plus petites sont tirées par un bœuf seulement; les autres plus grandes par trois & quatre, ou même plus, s'il est besoin. En quelque part qu'ils marchent; foit à la guerre, ou ailleurs, ils traînent toujours cela avec eux. Ils sont fort riches en troupeaux de bêtes, comme chameaux, bœufs, brebis, chevres, & chevaux. Je croi qu'ils on plus de bêtes eux seuls, que tout le reste du monde ensemble : ils n'ont point de pourceaux, ni d'autres animaux.

De le

\$20

ינט visible fes & rites. pricres cerem d'avoi blance d'autre ilyaj de mai de leui & des de foy Quelq Charic gemen quelqu mort, mille & ces Ide trent le & lors ils leur égorge

dans u

& lai

CHA-

ort; car ils

u. Les pa-

couverts de

faites de la

t grandes,

dignité de

lques - unes refaire, &

de somme.

t défaire de

ter toutes

plus petites

& quatre,

En quelque

guerre, ou

cela avec

oupeaux de

fs, brebis,

qu'ils ont

out'le reste

t point de

X.

ment;

# described and the state of the

De leur Religion & de leurs Ceremonies: de oe qu'ils pensent être peché: de leurs divinations, funerailles & purgations des pechèz.

Our ce qui est de leur Religion, ils croyent un Dieu Créateur de toutes choses, tant visible qu'invisible, & qui donne les recompenfes & les peines aux hommes selon leurs mérites. Toutefois ils ne l'honorent pas par prieres & louanges, ni par aucun service ni ceremonies: & cependant ils ne laissent pas d'avoir des idoles de feutre faites à la ressemblance des hommes: ils les poser de part & d'autre des portes de leurs logis; au dess s il y a je ne sai quoi de même étosse, en sorme de mamelles. Ils croyent que c'est ce qui garde leurs troupeaux, & qui leur donne du lait & des petits. Ils font d'autres idoles d'étoffe de soye, & leur rendent de grands honneurs. Quelques-uns même les posent sur de beaux Chariots couverts devant la porte de leurs 10gemens, & quiconque se trouve avoir dérobé quelque chose de ces Chariots-la, est mis à mort, sans aucune remission. Les Chefs de mille & de cent hommes ont toûjours une de ces Idoles au milieu de leur logis: ils leur oftrent le premier lait de leurs Brebis, & Jumens: & lors qu'ils commencent à boire & à manger, ils leur offrent de leurs viandes; quand ils égorgent quelque bête, ils en offrent le cœur dans un plat à l'Idole, qui est sur le chariot, & laissent cela ainsi jusqu'au lendemain ma-Tome VII.

CHA-

tin, qu'ils l'ôtent de là, le font cuire & 1e mangent. Ils mettent une de ces Idoles fort honorablement devant le logement de leur Empereur, comme nous en avons vu devant le Palais de celui qui regne maintenant; puis ils lui font force presens. Ils lui offrent aussi des Chevaux, que personne après rela n'ose plus monter. Ils lui presentent encore d'autres animaux, & de ceux qu'ils tuent pour manger ils n'en rompent jamais les os, mais ils les brulent au feu. Ils adorent le côté du Midi comme si c'étoit une Divinité, & contraignent tous les Grands qui se rendent à eux d'en faire de même. De forte qu'il n'y a pas long-tems qu'un certain Duc de Russie, nommé Michel, s'étant venu rendre à l'obeissance de Baati, ils le firent premierement passer entre deux feux, puis lui commanderent de faire l'adoration vers le Midi à Cingischam. Il répondit qu'il s'inclineroit volontiers devan-Baati, & les siens, mais jamais devant l'image d'un homme mort, cela n'étant pas permis aux Chrétiens; & comme ils le pressoient toujours à cette adoration, & qu'il n'en vouloit rien faire, Baati envoya dire par le fils de Jeroslans, qu'ilfut aussi-tôt mis à mort, s'il ne vouloit adorer. Michel le refusa encore, disant qu'il mourroit plutot; mais Baati lui envoya un de ses Gardes, qui lui donna tant de coups de pieds dans l'estomac & au ventre, qu'il en mourut bientôt après: alors un des siens qui se trouva present à cela, le consoloit, en lui disant, qu'il ent bon courage, que ce martire ne duteroit pas long-tems, & que cela lui apporteroit une éternelle joye: après cela on coups donc la de leu matin cune & ne ligion

Il a ce pain en Ru des ch leurs, contr qu'en veuve ne lev mais frere comn dre po Tarta mour toute qu'il couch qui p

de le
Bie
est de
ils on
qu'ils
mes d
touch

cuire & 1e Idoles fort nt de leur vu devant enant; puis ent aussi des n'ose plus 'autres animanger ils ils des bru-Midi comcontraignent ux d'en faiis long-tems ommé Mibéissance de paffer entre ent de faire ischam. Il tiers devant levant l'imait pas permis essoient touvouloit rien de Jeroslaus, vouloit adot qu'il mourin de ses Garde pieds dans nourut bienui se trouva lui disant, artire ne du-

lui apporte-

la on coups

la tête au maître & au serviteur. Ils adorent donc le Soleil, la lumiere & le feu, comme aussi l'eau & la terre, leur offrant les premices de leur manger & boire, & principalement le matin avant que de rien manger. Ils n'ont aucune ceremonie pour le service du vrai Dieu. & ne contraignent personne à changer de Religion.

Il arriva toutefois, comme nous étions en ce pais-là, qu'un certain André Duc de Sarvogrod en Russie, étant accusé devant Baati de tirer des chevaux de Tartarie, pour les vendre ailleurs, bien qu'on ne put prouver rien de cela contre lui ne laissa pas d'être mis à mort. Ce qu'entendant son jeune frere, il vint avec la veuve du mort vers ce Baati pour le suplier de ne leur point oter leurs terres & Seigneuries; mais l'autre dit, qu'il étoit raisonnable que ce frere prit en mariage la femme de son frere: & commanda en même tems à la veuve de le prendre pour son mari, suivant la coutume des Tartares. Le frere protesta qu'il aimoit mieux mourir que de faire rien contre sa loi: & toutefois on la lui fit prendre par force, quoi qu'il put faire pour s'en empêcher: on les fit coucher tous deux en un lit, avec un enfant qui pleuroit & cțioit, & on les força tous deux de se mêler ensemble.

Bien qu'ils n'ayent aucune loi pour ce qui est de la justice, ou pour se garder du peché; ils ont toutefois quelques traditions des choses qu'ils tiennent pour peché, selon qu'eux-mêmes & leurs ancêtres se le sont imaginez : comme de mettre un couteau dans le feu, ou d'en toucher le feu si peu que ce soit; ou de tirer la

P .2

chair

chair du pot bouillant, avec le couteau, & : de fendre du bois pres du feu avec une coignée; car ils croyent qu'on doit faire au feu un facrifice de telles gens: de s'appuyer contre un fouet, dont on fait aller les chevaux; car ils n'usent point d'éperons: de toucher des fléches avec ces fouers-là: Prendre ou tuer de jeunes oiseaux, & de leurs petits: Battre un cheval avec sa bride: Rompre un os avec un autre: Epancher du lait ou autre boisson & jetter de la viande à terre: Faire son eau dans l'enclos de son logement: Sitout cela se fait de propos deliberé, on est mis à mort: si sans y penser, on est condamné à payer quelque argent au devin, qui les purifie, & fait passer leur logement, & tout ce qui est dedans entre deux feux. Avant qu'il soit ainsi purifié, personne n'ose y entrer, ou en emporter quoi que ce soit. - quelqu'un voulant avaler quelque morceau, ne le peut, & est contraint de le rejetter, ils font un trou en son logement, le tirent par là, & le tuent fans merci: Si aussi quelqu'un marche fur le fueil de la porte du Palais Imperial, ou de quelqu'autre des Chefs, il est incontinent mis à mort: Ils ont plusieurs autres femblables superstitions, qui seroient trop lougues à raconter.

Mais de tuer les hommes, d'envahir les pays d'autrui, de faire injune & tort aux autres, bret de contrevenir aux Commandemens de Dieu, ils n'en font aucune conscience, & ne tiennent point cela à peché. Ils ne savent ce que c'est de la vie ou de la damnation éternelle. Ils ont toutesois quelque creance qu'après

la mort i iont des féront to celle-ci. augures, chantem one que Dieu me mans C. verent 8 faut plu ces de le quent ja qu'ils er de nouv la nouv pellent-i

Pour feu purit quelque viennent presens le tonne fur les le vent, o vient, o prophar leurs de

la prient

Quande, on rounce ne d'ém

à felici

outeau, & ne coignée; feu un fabuyer cons chevaux; de tou-

a: Prendre eurs petits: Compre un it ou autre : Faire son

ent: Si tout n est mis à ondamné à qui les put, de tout

n'ofe y ene foit. Si morceau,

ejetter, ils le tirent par i quelqu'un Palais Impe-

, il est insieurs autres nt trop lon-

'envahir les tort aux aumandemens confeience, ls ne favent tion éternelace qu'après la mort ils jouiront d'une autre vie, où ils aufont des troupeaux, boiront, mangeront, & féront toutes les autres actions, qu'ils font en celle-ci. Ils s'adonnent fort aux divinations. augures, vol des oyseaux, sorcelleries, & enchantemens. Lors que le diable leur fait ouelque réponse, ils croyent que cela vient de Dien même, ils le nomment Itoga, & les Comans Chan c'est à dire, Empereur, & le reverent & craignent merveilleusement, luifaifuit plusieurs offrandes, lui donnant des premices de leur boire & de leur manger & ne mancuent jamais de faire tout selon les réponses qu'ils en recoivent. Tout ce qu'ils ont à saire de nouveau, ils le commencent toujours à la nouvelle Lune, ou à la pleine: aussi l'aperpellent-ils grande Reyne, & Imperatrice, & la prient & adorent les genoux en terre.

Pour le dire en un mor, ils croyent que le feu purifie toutes choses; de sorte que quand quelques Ambassadeurs, Princes, ou autres viennent vers eux, ils les sont passer avec leur presens entre deux seux, pour les purger. Si le tonnerre tombe sur leurs troupeaux, ou sur les hommes, comme il arrive sort sonvent, ou si autre semblable accident leur survient, de quoi ils se pensent être pollus ot prophanez, il faut qu'ils se fassent purifier par leurs devins, & mettent toute leur esperance

& felicité en ces choses-là.

Quand quelqu'un d'entr'eux devient malade, or met en son logement une lance, lenvitonnee o'un feutre noir: à ce signal personne d'étranger n'ose plus entrer la dedans, & lors qu'il commence à agoniser, & qu'il

P 3

est aux traits de la mort, tous les autres le quittent; d'autant qu'aucun de ceux qui ons été presens à la mort de quelqu'un ne peus entrer à la horde ou logement du Capitaine, ou de l'Empereur avant la nouvelle Lune.

Quand celui-là est mort, s'il est des principaux, on l'enterre secrettement en la campagne, avec sa loge, où il est assis au milieu avec une table devant lui, un bassin plein de chair, & une tasse de lait de jument. On enterre auffi avec lui une jument, son poulain, & un cheval sellé & bridé: ils mangent un autre cheval, dont ils remplissent la peau de paille, puis l'essevent en haut sur quatre bâtons; afin que le mortait en l'autre monde où loger, une jument dont il puisse tirer du lait . & de quoi multiplier des chevaux, pour s'en servir. Ils enterrent encore de même avec lui fon or & fon argent. His rompent le chariot qui le portoit, & sa maison est abbatuë. Personne n'ose proferer son nom jusqu'à la troissème generation. Ils ont une autre façon d'enterrer les Grands, c'est qu'ils vont secrettement en la campagne, & y otent toutes les herbes jusqu'aux racines, puis sont une grande fosse, à côté ils en font une autre, comme une cave sous terre; puis le serviteur qui aura été le plus cheri du mort est mis sous le corps, où ils le laissent gisant tant qu'il n'en peuve quasi plus. Ensuite ils le retirent pour le faire respirer un peu, & font ainsi par trois fois; que s'il en échape, il devient libre, fait tout ce qu'il lui plait, & est tenu pour un des principaux de la horde, & du logemento A contra Pour

ont ouune d'aute
tre,
teur ils ri
u'il me t

Pou

fe qui

que ne

pliffen

là, &

elle ct

on n

re: 1'

Prince

feulen

à mo

tible;

L'aut

qui lo

beauc

n'ose

cenx

pour

che .

fort 1

ment

en ce

Ils

eft.

tent of les jo

G E

s autres le eux qui ons n ne peut

Capitaine, Lune. des princila campaau milieu passin plein nent. On fon pouils mannplissent la aut fur quaautremon-

puisse tirer s chevaux, rede même rompent le on est abban nom jus-

t une autre qu'ils vont otent touuis font une une autre,

le serviteur rt. est mis nt tant qu'il s le retirent nt ainsi par

vient libre, tenu pour & du loge-

Pour le mort, ils le mettent dans cette fosse qui est à côté, avec toutes les autres choses que nous avons dites ci-dessus; puis ils remplissent cette autre fosse , qui est devant cellelà, & mettent de l'herheipar dessus, comme elle ctoit auparavant, afin que de là en avant on ne puisse reconnoître l'endroit où elle

oft.

Ils ont deux lieux distinguez de sepulture; l'un auquel ils enterrent les Empereurs; Princes, Capitaines, & autres de la Noblesse feulement: en quelque lieu qu'ils viennent à mourir, on les porte, là tant; qu'il est posfible; & on enterre avec eux force or & argent, L'autre lieu est pour l'enterrement de ceux qui sont morts en Hongrie, car il y en eut là beaucoup des leurs qui furent tuez. Personne n'ose appropher de ces cimetieres, là, sinon ceux qui en ont la charge, & qui sont établis pour les garder : st quelqu'autre en approfort mal traite. De forte que nous autres ne fachant pas cela, nous entrâmes sans y penser dans les bornes de ce lieu-là : ils commencerent à nous tirer des fiches, mais d'autant que nous étions Ambassadeurs étrangers, il qui ne favions pas la coûtume du pais, ils nous kufferent aller sans nous faire autre mal. Or il faut que les parens du mort, & meme tous ceux qui demeurent en leurs logement, soient purifiez par le seu; ce qui se fait en cette sorte. Ils allument deux feux; mettent deux lances auprès, & une corde, qui les joint par le haut, où ils attachent quelques pieces de bougran 31 & sous cette corde entre enon concent opition anapp. Appearing grade ces

Pour

# 344 RELATION DU VOYAGE

ses seux, & ces lances, ils sont passer hontmes, animaux, & logemens qu'il saut purisser; Il y a deux semmes, l'une deçà, l'autre delà, qui leur jettent de l'eau, & recitent quelques paroles. Que si quelques chariots vienment à se rompre en passant, ou que quelque chose en tombe, les devins prennent aussi tôt cela pour eux.

Si quelqu'un a été tué par la foudre, il faut que tous ceux qui demeurent en ce logementlà passent aussi par le seu maisen, lit, seutres, chariots, vêtements, & tout ce qui aura appartenu à tels morts ainsi, ne sera plus touché de personne: on rejettera cela com-

me choles immondes, & polluës.

## CHAPITRE. IV.

De leurs contumes bonnes & mauvaises, & des viandes dont ils usent.

Les Tartares sont les plus obéissans du monde à leurs Seigneurs, plus que parmi nous quelques peuples que ce soit à Superieurs. Ils les reverent infiniment, & ne leur disent jamais une menterie. Ils n'ont gueres ou point du tout de contentions de paroles, & toujours n'en viennent-ils jamais aux essets. Il n'y a point d'injures, de batteries, ni de meurres parmi eux. Pour le larcin, il ne s'y en commet pas de chose d'importance: de sorteq ue les loges où ils serrent leurs tresor, ne son point fermées avec serrures & verrous. Si on a perdu quelques bêtes, quiconque le s trouve, or mene à à qui e der, o Ils s'ho des fai bien qu muniq iont fo ils jeu durant impation chante s'ils av à chev chaud licats o d'envi ni diffi l'autre tant qu chaftes gonve teuses. **feditio** jamais vrer,

Ma fort m & org tous ke quelque Car n

tention

affer hontut purifier; l'autre! deitent quelriots vienne quelque nt aussi tôt

re, il faur logementifen, lit, out će qui e fera plus cela com-

aises, &

s du monarmi nous eurs. Ils difent jaou point & toueffets. Il de meuril ne s'y e: de forrefor, ne rrous. Si les trouve, on les laisse-là sans les prendre, où les Farm mene à ceux qui sont destinez pour cela; & ceux à qui elles appartiennent les allant redemander, on les leur rend aufli-tot sans difficulté. Ils s'honorent fort entr'eux, & uiont de grandes familiaritez les uns envers les autres: Et bien qu'ils ayent peu de vivres, ils se les communiquent toutefois fort liberalement. Us sont fort patiens en tour: de sorte que quand ils jeunent, ne mangeant rien un & deux jours durant, on ne les voit pas suporter cela avec impatience, mais au contraire ils jouent, chantent & patient le tems aussi gayement que s'ils avoient fait bonne chere. Quand ils sont à cheval, il suportent merveilleusement bien le chaud & le froid excessif, & ne sont point delicats en aucune sorte. Ils ne se portent point d'envie les uns aux autres. Ils n'ont ni procès : ni differens entr'eux, ne se meprisent pas l'un l'autre, mais plutot aident & avancent les autres tant qu'ils peuvent. Leurs femmes sont fort chastes, & il ne se parle point qu'aucune se gouverne mai, n'y use d'aucunes paroles honteuses & impudiques, ni même par jeu. De seditions & mutineries entr'eux il ne s'en parle jamais, & bien qu'ils soient fort sujets à s'enyvrer, toutefois ils n'en viennent jamais à contentions & debats de fait ou de paroles pour cela. -

Mais aussi d'autre coté ils ont des choses sont mauvaises, comme d'être les plus superbes & orgueilleuses gens du monde, de mepriser tous les autres, & ils les chiment moins que rien, quelques Grands & Nobles qu'ils puissent être. Car nous avons vû en la Cour de l'Empereus

P 5

MIL .

un Jeroslaus, grand Duc de Russie, le fils du Roi de Georgie, & autres Chefs & Seigneurs de qualité être tous fort peu nonorez. Les Tartares qu'on leur bailloit pour les conduire, quelques petits qu'ils fussent, les precédoient en tout, &prenoient toûjours la premiere & la plus honorable place, faisant seoir leplus souvent les autres bien au dessous d'eux. Ils sont fort sujets à colere & indignation, grands menteurs envers tous les autres hommes, & il ne se trouve jamais presque un mot de verité en leur bouche pour les étrangers. Ils semblent fort doux & affables au commencement, mais à la fin ils piquent comme le scorpion; ils sont cauteleux & rusez, & tâchent de tromper & de surprendre les autrestant qu'ils le peuvent. Ils sont fort sfales & vilains en leur boire & manger, & en tout le reste de lenrs actions.

Quand its veulent faire mal à quelqu'un, ils y procedent avec tant d'astuce & de subtilité, qu'il est bien mal aisé de s'en douter, de le

prévoir, & d'y donner ordre.

L'yvrognerie est-honorable parmi eux : quand à force de boire ils sont contrains de rejetter & vomir tout, ils ne laissent pour cela de reboire mieux que devant. Ils sont sort avares & fort convoiteux, grands demandeurs & exacteurs, qui retiennent opiniatrement tout, & ne donnent quasi jamais rien. Ils ne sont point cas de tuer les autres hommes: bres ils ont tant de mauvaises mœurs & saçons de faire, qu'il seroit difficile de rédiger tout par écrit.

Leurs viandes sont tout ce qui se peut manger: comme chiens, loups, renards, & chevaux, difficutorte de des ils con queren n'ayar decim

rats, Ils: J vietes herbes ble , I ii petit en pou jours l ils ont leurs b chose out sei où ils, de la c & l'au morce autres lent ho les , & même mite av tes, & même

de laif

EN TARTARIE

vaux, & même en cas de necessité ils ne sont pas disseulté de manger de la chair humaine. De sorte que quand ils assiegerent une certaine ville des Kitaiens, où étoit ensermé le Prince, ils continuerent le siege tant que les vivres manquerent a vassiegeans mêmes; si bien que n'ayant plus que manger, ils vinrent à se decimer eux-mêmes pour se repaitre. Ils negent aussi de toutes les ordures que leurs jumens jettent dehors, avec leurs poulains : nous les avons veu même manger des poux, des

rats, & des souris.

Ils ne se servent point de napes, ni de servietes en leu manger, & n'ont ni pain, ni herbes, ni légumes, ni autres choses semblable, mais des chairs soulement, & encore en si petite quantité, qu'à peine les autres nations en pourroient-elles se substanter. Ils outtoujours leurs mains pleines de graisse; & quand ils ont achevé de manger, ils les frotent ou à leurs bores, ou à de l'herbe, ou à la premiere chose qu'ils ont en main. Les plus honêtes out seulement comme de petits mouchoirs, où ils frotent leurs mains après avoir mangé L'un d'eux tranche les viandes de la chair. & l'autre prend avec la pointe du couteau les morceaux, dont il en donne aux uns & aux autres, plus on moins, selon qu'ils les veulent honorer. Ils ne lavent jamais les escuelles, & s'ils les lavent, c'est avec le potage même, puis renversent tout cela dans la marmite avec la chair. Pour leurs pots, marmi-tes, & chaudieres, s'ils les lavent, c'est de la même façon. C'est un grand peché entr'eux de laisser perdre en mangeant aucun morceau

rmi eux : ains de repour cela

le fils du

gneurs de

Jes Tarta-

re, quel-

nt en tout,

lus hono-

ent les au-

ort sujets à

urs envers

trouve ja-

ar bouche

t doux &

la fin ils

cauteleux

e furpren-

s font fort

ger, & en

qu'un, ils

fubtilité,

ter, de le

font fort andeurs & nent tout; ls ne font nes: bref façons de

peut mans, & chevaux,

r tout par





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE

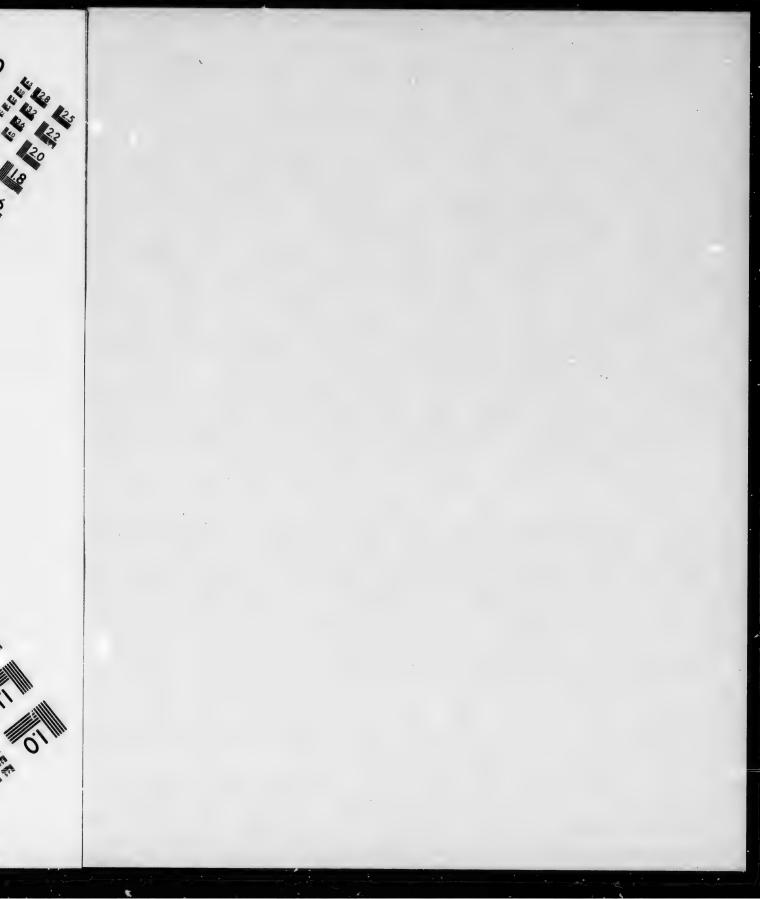

348 RELATION DU VOYAGE

de chaîr, ou quelque goutte de la boisson : de sorte qu'ils ne donnent jamais les os à ronger aux chiens qu'après qu'ils en out tiré la mouelle.

Pour leurs habillemens, îls ne les lavent & nettoyent jamais, ni ne permettent que l'on le fasse, principalement quand il tonne. Ils boivent force lait de jument quand ils en ont, & aussi de celui de brebis, de chevre, de vache, & de chameau. Ils n'ont point de vin, de cervoise; m'de medon, si l'on ne leur en appor-

te d'autres païs.

L'Hyver ils ne peuvent avoir de ce lait de jument, excepté les riches & les aisez. Ils. font cuire du miel avec de l'eau, & en font un manger si delie, qu'il semble plurot qu'on Boive cela que l'on ne le mange, chacun en boit un verre ou deux le marin, & ne mange rien plus de tout le jour. Le soir on leur donme un peu de chair, avec du potage ou du bouil-Ion qu'ils hument, mais l'Ete ils out abondance de lait de Jument, ils mangent peu de chair, si ce n'est qu'on leur en fasse present, ou qu'ils prennent quelque bête ou quelques oifeaux à la chaffe. Leurs Loix leur permettent de tuer tous les hommes & femmes qu'ils auront furpris en adulteres manifestes, & ils en font de même d'un homine & d'une fille trouvez en fornication.

Si parmi eux il se trouve quesque voleur de-Eduvert en fon larcin, ils le triettent à mort, sans merci; se si quelqu'un découvre leurs enfreprises, se principalement quand ils veulent alter à la guerre, ils lui font donner des coups de bâton sur le dos, par un homme robuste.

Quand

Quanc grand ne for ne co gitim ou à de qu le fils come fieurs fa far avec mais nne p quell qu'ell toute

Le vail , garde nent que tit ju & ils deux font leur âge , fort filles font home

& de

femn

ment

flou : de à ronger tiré la

lavent & que l'on me. Ils en ont, & e vache, de ceren appor-

e lait de fez. Ils. en font ot qu'on acun en ie mange leur dondu bouilut abonit pen de prefent. elques oirettent de is auront en font de ouvez en

ofeur des à mort, reurs ens veulent des coups e robuste, Quand Quand un petit fait une offense à un plus grand que loi; il est griévement batus Ils: ne font point de difference entre le fils d'une concubine d'avec celui d'une femme légitime, mais le Pere peut donner à l'un ou à l'autre ce qu'il lui plait. S'il s'agit de quelques Princes ou Ducs d'entr'eux, le fils de la concubine sera aussi bien Duc comme l'autre. Quand un Tartare a plufieurs femmes ; chacune à fan logement &: sa famille à part : le mari couche un jour avec l'une; & un autre jour avec l'autre, mais entre ces femmes il y en a tolijours une plus grande & la principale, avec laquelle il demeure plus souvent. Et quoiqu'elles soient en tell nombre, elles vivent toutefois fort doucement & fort paisiblementenfemble and Section statement

Les hommes ne s'adonnent à aucun travail finon à faire des fléches, & à prendre garde à leurs Troupeaux : ils ne s'adonnentguere qu'à la Chasse, & à tirer de l'arc: car tous tant qu'ils sont, depuis de plus petit jusqu'au plus grand sont bons archers, & ils accourument leurs enfans dès l'age de deux ou trois ans à aller à Cheval. Ils leur four mener leurs chevaux & leurs chariots, leur donnent des arcs proportionnez à leur âge, & leur aprennent à en tirer. Ils sont fort adroits & hardis: les femmes & les filles favent auffi aller à cheval, elles les font courir & galoper ausli vite que les hommes. Nous en avons vû avec des arcs & des carquois: tant les hommes que les femmes , ils restent tous long-tems à

P 7

che-

REDATEON DV NOYAGE

350 chevala Leurs étriers font forts a cobres ( ils one un grand foin de leurs chevaux comme auffi de toutes choies qui sont aneuxan Leurs femmes font tout le travail & les ous vrages du logis, comme les fou rures, habillemens, souliers, botes & toutes autres choses faires de cuir. Elles meinentaussi les chariors, & tes racoutrent ; chargent les chameauxistifont fort diligentes & fort habites às tout cerquelles fontin Elles portent coutes des calcons, & il y en a qui tirent auffi biens de l'arc que les hommes. escribers in a confidence of a concept of a

#### one and language as month to the pr THE TOTAL CITY A PALISTOR BELL VOL 20 15 up

Car Green Lot your of the Burn Line of the Burn Burn Burn

#### conference for decomment is fort perfiber. De l'Empire & des Seigneurs des Tartares - Les finder & dischard & balancer break

Ers l'Orient il y a, comme nous l'avons. remarqué, un pais appelle Mongal, qui avoit autrefois quatre lortes de peuples; l'un dit Jika Mongal; c'est à dire les grands Mongales L'autre, Sumongaf, ou Mongales aquatiques, qui furent aufli appellez Tartares, à cause d'un fleuvenomme Tartar qui passe par leur terrem Le troisieme s'appelle Markat & le dernier Metelt. Ces quatres peuples étoient tous de même forme, mœurs & langue; quoiqu'entrieux ils fussent distingués par Princes on Chefs, & par Provinces. Or enla terrede Feka Mongal, il y eur un certain homme nom-il me Cingis, qui devint un grand chassenr. Il aprit à ceux de sa nation à dérober, piller, ŠZ.

& b & ta il les les i com com de S fit fi avoi juga enle kat 1 aussi

Mess

O s'ele car i fort payo les e enco pas ! divis quel ils t tout. à l'e kitay part. te en ame tares où le cus p

grane

cobress

ux compareux

k les ous, habilres choles chales chales

padición padición que dos concelous secentr

l'avons

11 41. 7

dongal,
eupless
lire les
af, ou
util apenomen Le
ier Meous de
quoi-

e nom-lenr. Il piller.

& brigander. Il alla dans les autres pais, & tant qu'il pouvoit attirer d'hommes à loi, il les emmenoit: pour ceux de la nation, il les sçût si bien gagner, qu'ils le suivirent comme leur Chef à tout mal faire. Son commencement sut de faire la guerre à ceux de Sumongal qui sont les vrais Tartares; & sit si bien, qu'avec ce peu d'hommes qu'il avoit, il tua le Chef des ennemis, & subjuga ces Tartares. Avec tout ces peuples ensemble, il marcha contre ceux de Merkat voisins des Tartares, & les assujettit aussi: ensuite il en sit autant de ceux de Mesrit.

Or les Naymans entendant comment Cingis s'elevoit de la sorte, ils en surent indignez: car ils avoient eu un Roi fore vaillant & fort belliqueux, auquel tous ces Peuples payoient tribut. Ce Roi étant mort, ses ses enfans lui avoient succedé, fort jeunes encore, & de petit sens, qui ne savoient pas gouverner leurs peuples. Ils étoient divisez entr'eux. Ces Naymans faisoient quelques courses en ces pais Tariares, où, ils tuoient, ravageoient & emmenoient tout. Cingis voyant cela assembla les siens à l'encontre. Les Naymans & les Karakitays, on Cathaiens Noirs vinrent d'autre part, avec une armée en une vallée étroite entre deux montagnes, par où nous paflames en allant vers l'Empereur des Tartares. Là se donna une sanglante bataille, où les Naymans & Karakitays furent vaincus par les Mongales, qui en tuerent la plus grande partie, les autres s'enfuirent & le reste

reste, qui ne le put saver, fot reduiten servitude.

Depuis en cette même terre de Karakitan, Occudiny-Cham fils de Cingit, après qu'il fut élu Empereur, bâtit une ville qu'il appella Omil, après laquelle, en tirant au Midi, est un desert, où l'on dit qu'il y a des hommes sauvages, qui ne parlent point, & n'ont point de jointures aux jambes, & que quand ils viennent à tomber, ils ne le peuvent relever sans l'aide des autres. On dit qu'ils ont quelque peu d'ulage de ration

Les Mongales victorieux se préparerent contre les Kitagens, dont l'Empéreuravoit ramaflé de grandes torces contre eux. Le combat s'étant donné, les Mongales furent vaincus, & les principaux d'entr'eux tuez, excepté lept; Cingis, & le reste s'enfuit en Mais quelque tems après s'étant: fon pais. remis fur pied, il alla attaquer les Huires, qui étoient Chrétiens Nestoriens, qu'il vainquit. Les Tartares prirent leurs lettres & leurs caractéres, car avant cela ils ne savoient ce que c'étoit que d'écrire, & aujourd'huis on appelle ces lettres-là, lettres des Mongales. De là il marcha contre ceux de Sarviar, les Caranites, ceux de Votras, & controles Comans, & subjuga tous leurs pais: puis retourna en la terre, où s'étant repole quelque tems, il assembla tous les Peuples, alla contre les Karaiens, les defit, gagna une partie de leurs terres, & affiegea leur ville capitale, où étoit enfermé leur Empereur. Ce siege dura si long-tems; que

que fore deci de h nies HS L cer . rette mais voie du fi qui lieu maie L'En fiens. des r nifon pays. partie la Me deme té. ( ont d le Vie Vie 6 lieux Dieu

fent a
Ils:
fus-Cl
vie ét
tême:
& rev
plufie

351

ten ferle qu'il
le qu'il
le qu'il
le qu'il y
parlene
ux jamer, ils ne
autres.
lage de

arerent nravoit ux. Le furent x tuez. nfuit en s'étant Huires, ttres & avoient urd'hui: S Monde Sarcontrepaïs: repoes Peudefit,

repoes Peus defit, k affienfermé og-tems; que

que les vivres faillirent aux Tartares, en sorte que Cingis fut contraint de les faire décimer pour vivre de leur chair. Ceux de la ville se défendaient fort bien : les armes &iles pierres mêmes leurs manquanty ils le servirent de lingots d'argent pour jetter , & principalement d'argent fondu ; car rette ville étoit pleine de grandes richesses : mais les Tartares voyant qu'ils n'en pouvoient venit à bout par la force & la longueur du fiege, ils su viserent de faire une mine, qui les conduitit lous terre jusqu'au milieu de la ville, dont ils se rendirent ainsi maitres après un grand & long combat L'Empereur y fur tué avec la plupart des siens. Les Tartares y gagnerent de grandes richesses, & ayant établide bonnes garnisons des leurs s'en retournerent en leur pays, & Cingis fut elu Empereur. Une partie de ce pays de Kiray, qui étoit vers la Merune put être fubjugué par eux, & demenre encore aujourd'hui dans sa liberté. Ces Kitayens sont demi idolatres, & ont des lettres particulieres. Ils ont auffile Vieux & le Nouveau Testament, avec la Vie des Peres, & des Hermites, & des lieux faits comme des Eglifes, où ils prient Dieu accertains tems & heures. dis le difent avoir quelques Saints particuliers.

Ils adorent un teul Dieu, honorent Jefus Christ notre Seigneur, & croyent la vie éternelle; mais ils n'ont point de baptême: ils tiennent nos Ecritures en honneur & reverence; aiment: les Chrétiens, ont plusieurs Eglises; & semblent être gens as

ez

254 REBATION DU VOTAGE

fez doux & humains. Ils neportent point de barbe & ressemblent affez de visage aux Mongales: mais ils n'ont pas le visage tout à fait si large. Ils ont une langue particuliere, & dans le reste du monde il ne set rouveroit pas de meilleurs artisans en toutes sortes d'ouvrages. Leur pais est abondant en blé, vin, or, argent & soyes, bres en tout ce qui

le peut desirer pour la vie.

Or les Tartares s'étant un peu reposez, ils remirent en Campagne leurs Armées, qu'its separerent en divers endroits. Cingis envoya un de ses fils nommé Toffucb. & furnomme Chan, c'est à dire Empereur, avec une Armée contre les Comans, qu'apuès plusieurs: combats il subjugua, puis recourna au pais. Il envoya un autre de les fits contre les Indians, avec uno Armée qui le rendit maitre de la petite lade , où font les Sarafins vnoits que l'on appelle Ethiopiens : Cotte Armee marcha aufiscone tre les Chrétiens délitiede Majeura Le Roi de ce pays-lài, qu'on appelle le Brêtre Jean; en ayant été avorti leur vint à l'encontre avec fes forces, & ayant fait faire des figures d'hommes de bnonte, les fit attacher fur les felles des chevaux, y finmettre du teu par dedans, avec un homme encroupe fur. le cheval derriere la figure, avec un fouf. flet. Il en fit faire quantité de cette forte, puis étant venu à la bataille contre les Tartares, il fit marcher ces Chevaux ainsi accommodez les premiers, & les hommes qui étoient derriere jetterent je ne sai quoi dans le feu qui étoit dans chaque figures, & fou-1 11

fouff fumé verts de fl coup en fi foien retire qu'o vere de f • derei les h diren en ce les h res s pa'isun l apre chan mêlé étoie rent for 1 tiroi comi arrie uns à chaff reste pais (

ci é

leufe

mang

pointde ge aux ge tout culiere. averoit sofortes en blé . e ce qui eposez. rmées. Ses Cin-Toffucb. pereur, qu'ajugua ; on autre Armée ode où appelle ulliscent Le Roi tre Jean; ncontre e des fiattacher redu teu oupe fur. in four. re dorte. les Tarainfi acnmes qui uoi dans mesqui de

fou-

fouffant bien fort, cela fit élever une telle fumée que les Tartares en furent tous couverts. Alors' ils les atraquerent à coups de fléches; de sorte qu'il y en eut beaucoup de tuez, le refte fut chasse & mis en fuite; je n'ai; point su que depuis ils. soient revenus. Or comme les Tartares se retiroient par les déserts, ils vinrent, à ce qu'on dit, en un certain païs, où ils trouverent des Monstres ayant la ressemblance de femmes, & comme Ils leurs demanderent par divers Interpretes, où étoient les hommes de cette terre-là, elles répondirent que toutes les femmes qui naissoient: en ce pays-là avoient forme humaine, mais les hommes figures de chien. Les Tartares s'étant donc arrêtez quelque tems en ce: païs-là, tous les chiens s'aftemblerent en un lieu, & durant l'Hiver, qui étoit fort âpre, se jetterent tous dans l'eau: puisils se changeoient en pondre, & cette poudre mêlée avec l'eau devenoienne glace, dontits étoient tous couverts: de sorte qu'ils vinrent ainsi avec grande impetuosité le jetter fur les Tartares, qui se defendoient, & les tiroient à coups de fléches, mais ils frapoient comme sur des pierres, & retournoient en arriere : ainfi ces chiens en blesserent les uns à coups de dents ; tuerent les autres, & chasserent le reste hors de leur tenres. Le reste de l'armée se retirant de là, vint au pais de Burntabeth, qu'ils gagnerent. Ceuxci étoient Paiens, & avoient une merveilleuse, ou plutot malheureuse courume de manger leurs peres & meres : car quand

### 346 RELATION DU VOYAGE

quelqu'un y étoit mort, ils assembloient toute la parenté, & en saisoient un bon repas entr'eux. Ces gens-là n'ont point de poils à la barbe, & portent toujours un ser en la main, dont ils s'arrachent tous les poils qui y croissent de nouveau. Ils sont aussi fort laids & diformes. De là cette armée l'artaresque retourna en son païs.

Or Cingifebam, av même tems qu'il départoit ainsi ses Armées çà & là, en enenvoya entr'autres une vers Orient, en la Contrée de Kergis, qu'eile ne put subjuguer; & de la alla juiqu'au mons Coffics. que l'on disoit être de pierres & tochers d'aimant, de forte qu'ils attivoient le fer de leurs fléches, & leurs armes de fer. Ils virent dans l'enclos de ces montagnes certains peuples ensermez là. Ils rompirent bien ces barrieres pour passer, mais une nuee se mettoit devant eux, qui les empêchoit d'aprocher plus prés, & ceux qui le vouloient estayer monroient aussi tor. Avant qu'arriver à ces montagnes, ils furent plus d'un mois à passer de grands deserts : de là retournant contre l'Orient, ils emploierent encore plus d'un autre mois dans le desert, tant quienfin ils parvinrent à certains chemins frayer mais fans trouver personne qu'un homme & une fenime, qu'ils amenerent à leur Prince Cingis. Comme on leur eut demandé où étoient tous les hommes de ce pais -là, ils repondirent qu'ils s'étoient retirez aux creux des montagnes, où étoit leur habitation. Alors Cingin avant retenu la femme denvoya. Phon-

· Phon figni air e ils fi poin voir 's'aife fons tur t pluti emm . Sa fe Tare quoi re; i certa teil. fon f cela ils ét & au

païs quer ils tres frede les mang lors jettes autre

ger,

loient

on re-

int de

rs un

tous :

. Ils

païs.

n en-

en la

offics.

s d'ai-

fer de

Ils vi-

ertains

ien ces

nee le

oit d'a-

loient

qu'ar-

s d'un

là re-

ierent

lefert.

s che-

erfon-

qu'ils

omme

us les

mon-

Alors

nyoya... 'hom•

lubiu-

Phomme avec quelques-uns des fiens, pour fignifier à ces gens-là qu'ils cuffent à leveaifr trouver aulli tot dec qu'ayant entendu, ils firent réponse qu'ils ne manqueroient point de venir à un tel jour , pour recevoir ses commandemens : en attendant ils s'allemblerent, & par des chemins fecrets fous terre! vincent le jetter tout d'un cour fur les genside Cingis, dont ils entuerent plulieurs . & le refte le fauva à la fuite, emmenant l'homme quant & eux, quiavec sa femme ne bougea depuis du pais des Tartares. Comme on leur demandoit pourquoi ces peuples-là habitoient ainfi fous terre; ils disoient que c'étoit pour ce qu'en un certain temps de l'année, au lever du Soteil, il fe faifoit un bruit fi grand, & un fon si violent, qu'ils ne pouvoient suporter cela en aucune maniere; si bien qu'alors ils étoient contrains de battre des tambours, & autres instrumens de grand bruit, pour n'entendre point cet autre son.

Or comme Cingis s'en retournoit de ce païs là, les vivres commencerent à lui manquer, & ses gens mouroient de saim, quand ils trouverent par hasard les entrailles toutes fraiches d'une bête. Les ayant nettoyées de leurs ordures ils les sirent cuire, & les apporterent an Cham Cingis, qui en mangea de bon appetit avec les siens. Alors il sit une loi, que de là en avant on ne jetteroit plus le sang; ni les entrailles, ni autre chose de la beste qui se pourroit manger, aprésen avoir oté l'ordure. De là il revint en son païs, où il sit plusieurs bonnes

358 RELATION DU VOIAGE

loix & ordonnances, que les Tartares gardent encore aujourd'hui inviolablement : deux entr'autres sont à remarquer, l'une, que quiconque par vanité & ambition vondroit se faire Empereur de sa propre autorité, & non par élection des Princes & Seigneurs, fut mis à mort sans remission : car devant l'election de Cingis, un fien neveu qui avoit voulu attenter cela , fut aussi tor puni de mort. L'autre. qu'ils devoient subjuguer tous les peuples du monde, & ne faire jumais de paix avec aucun qui ne se sut soumis à eux, jusqu'à ce que le temps fut venu de les exterminer. Car, il leur avoit été prophetisé qu'ils devoient tuer tout, & que ceux qui en pourroient échaper, devoient, comme ils difent, observer la loi que tiennent ceux qui les ont vaincus. A serverensa percons and

De plus, il ordonna que leurs armées fussent divitées par milliers, centaines, & disaines: cela achevé, il sut tué d'un comp de soudre, & laissa quatre sils, savoir Tossueb Cham, Thaaday, & un autre dont je ne sai pas le nom. Ces enfans, avec les autres principaux Seigneurs de l'Etat assemblez, éleurent pour l'impereur le sils aisné Occoday, qui a eu trois sils, Cuyné, qui est maintenant Empereur, Cochen, & Cyrenen. Les sils de Tossueb Cham sont Baasi, le plus puissant & le plus riche de tous aprés l'Empereur; Ordu, le pius ancien de tous les Princes; Sebam, Bora, Bercusbantb, & autres.

Ceux de Thiaday sont Burin, Chaadan, & autres:

dont dont la me cipale res a gu el Baati ne fa

du, q ti, dauffi re de Ceux Many mon; den, tr'eu

enco

nom

merin of dien, order Duc miers fent qu'il & lie guer la fi est b ques

ares garement 1 l'une. mbition fa protion des ort fans e Cingis, nter ce L'autre . peuples avec auiqu'à ce erminer: u'ils deen pouris difent. x qui les

s armées entaines, tué d'un fils, faun autre is avec de l'Etat ur le fils, Cuyné, Aben, & font Baale de tous ancien de cusbantb,

aadan,&

dont jene sai passe nom, sont Mangu, dont la mere s'appelle Serelle, qui est la principale de la plus honorée entre les Tartares après la Mere de l'Empereur: ce Mangu est aussi le plus puissant Prince après Baoti; puis il y a Becas, de autres; dont je ne sai point les noms.

Les Chefs & Dues des Tartaressont Ordu, qui a été en Bologne & en Hongrie, Banti, Cathan, Siban, & Burebt, qui ont été aussi en Hongrie. Cyrpodan, qui est encore de là la mer contre le Soudan de Damas. Ceux qui sont demeurez dans le pais sont Mangu, Cuthen, Cyrenen, Hybilay , Siremon, Sinocur, Thuatamur, Cyragay, Sibuden, qui est des vieux gend'armes d'entr'eux; puis Bora; Berca, Mavei, Choranta, qui est le moindre de tous. Il y en a encore plusieurs autres, dont je ne sai pas les noms.

Or l'Empereur de ces Tartares a pn merueilleux pouvoir fur rous ; de personne n'oseroit arrêter son habitation en quelque dieu, sil ne lui assigne lui-même : scanil ordonne les lieux où ilsont à se placer, tant Ducs que millenaires, centeniers, & dizeniers, chacun en son ordre. Ils lui obeifsent sans aucune contradiction en tout ce qu'il leur commande , en quelque temps & lieu que ce soit, soit pour la paix, la guerre, la mort, ou la vien Stilledemande la fille ou la sœur de quelqu'un q elle lui est baillée sans delai. Tons les ans, & quelquefois de deux en deux, ou de trois en \* ou Cublay. trois pais, a de la Saigneurie des Tartares, pour en choisir celles qu'il lui plait, de les autres il les donne à ceux de sa Cour, se lon qu'il juge à propos. Il envoye des Ambassadeurs par tout, quels & autant qu'il lui plait. On lui fournit des chevaux, & autres choses dont il a besoin; & de quelque endroit que l'on lui apporte des tributs, ou quellui viennent des Ambassadeurs, ils sont tenus aussi de leur donner des che-

vaux, des chariots, & des vivres. Les Ambaffadeurs qui viennent de dehors topolà en grande mifere & en difette de vivres de de vêtemens, parce que ce -que l'on leur doit fournir est fort peu de chole de bien chetif gebprinoipalement -quand ces Ambassadeurs viennent vers les arres Princes & Chefs, & qu'ils sont contrains d'y léjourner long temps: car en ce cas là on donne à dix personnes ce nqui à peine ne fustiroit pas à en nourrir deux comme il faut Dans les Cours des Seigneurs , & par les chemins même, on ne leur donne à manger qu'une fois le jour, & bien peu. Si on leur fait ghelque tort su quelque injure, ils n'ont pas le plus fouvent moyen de s'en plaindre, & il faut qu'ils foufrent cela en patience.

De plus, foit les Princes, doit les autres, jusqu'aux moindres, exigent deux le plus qu'its peuvent; & si on me leur donne pes ils ne tiennent aucun conte d'eux. Que s'ils sont employez par de grands Princes, ils n'en veulent pas de porits presens, mais

veul gui moit bien ner ( fuiva de I avio

tiens 11 tient a per ou.c reur & de bliée autre fance Cour divife Princ ques çà & eux, & au que ' tous me d des ji un, & le de n fonne

mor, l

ce qu

sfilles da l'artares, io, éo les cour, seedes Amant qu'il x, ô aude queles tributs, leurs, ils des che-

t de deen dilette e que ce ripen de nalement vers les font concar en onnes ce nourrir ours des ême on is le jour, love tort plus fou-& il faut

es autres, x le plus ur donne eux. Que Princes, ens, mais veuveulent en avoir de proportionnez à celui qui les envoye, ne daignant prendre les moindres. Et si les Ambassadeurs veulent bien faire leurs affaires, il leur en faut donner de plus grands encore. De sorte que suivant cela nous sumes souvent contraints de leur donner la plûpart de ce que nous avions eu en don des gens de bien Chrétiens.

Il est à remarquer aussi, que tout appartient tellement à cet Empereur, qu'il n'y a personne qui puisse ou ose dire que ceci ou cela est à soi: mais tout est à l'Empereur, biens, meubles troupeaux & hommes, & depuis peu même en a été faite & publiée une ordonnance bien expresse. Les autres Princes & Ducs ont la même puisfance & authorité sur tous ceux de leur Cour & Segneurie; car les Tartares sont divisez sous certaines Seigneuries de Princes & de Cheis principaux; & quelques Ambassadeurs & autres qu'ils envoyent çà & la, on est obligé de les fournir eux, & leur suite, de chevaux, vivres, & autres choses necessaires, aussi bien que ceux de l'Empereur. Ces Ducs & tous autres, sont tenus de fournir par forme de tribut & de redevance à l'Empereur, des jumens, pour lui rendre du lait pour un, deux & trois ans, selon qu'il lui plait; & les autres sujets sont obligez d'en faire de même à leurs Seigneurs. Il n'y a personne de libre entr'eux, & pour le dire en un mot,l'Empereur & les Princes prennent tout ce qu'il leur plait sur eux, & 'ant qu'ilsen Tome VII. veuveulent, disposant à leur plaisir d'eux, &

de leurs biens.

Quand donc l'Empereur Cingis mourut, les Ducs & Princes s'assemblerent, & e-leurent son sils Occoday Empereur, qui incontinent après son élection envoya des armées avec leurs Chef en divers endroits; comme Bauti, qui étoit le premier après lui, qu'il envoya contre le grand Soudan, & contre les Bisèrmins, qui étoient Sarasins, & parloient le language Coman. Ces peuples surent vaincus & subjuguez par lui. Il y cut une ville nommée Bartbra, qui sui resista long tems, car ils avoient sait de grandes sosses à l'entour, puis recouvert cela de terre, & les Tartares y tomboient: mais ensin se donnant garde de cela, & remplissant ces

fosses, ils prirent cette ville.

Ceux de la ville de lakint entendant cela, vinrent au devant des Tartares se rendre à eux, si bien que leur ville ne sut point détruite: mais ils mirent à mort les uns, & transporterent les autres ailleurs, & ayant pillé toute cette Cité, ils y mirent d'autres hommes pour l'habiter. Après cela ils vinrent devant la Cité d'Orna, qui étoit fortpeuplée, & là il y avoit plusieurs Chrétiens Gazares, Russ, Alans, & autres, & quelques Sarrasins; car la ville étoit de leur Seigneurie. Elle étoit fort remplie de richesses & de biens, & située sur la riviere du Don, qui près de là s'embouche en mer: de sorte que c'étoit un port celebre, & un grand abord de commerce de Sarrasins, & d'autres. Les Tartares voyant

par of avec entre de g teaux Ils a

'qu'il

la pr  $\mathbf{D}\epsilon$ où il les E leur tourr fur to peur pée, rêter ner v mains que s que c yant i grois retou des N vainq Bileres rent to Septe qui es rent ,

il 🚪 🧸

10/lites

eux, 🎉 mourut. qui inoya des ndroits; près lui, & contre & pares furent cutune ista long es fosses le terre.

enfin le

ffant ces

dant cees se renfut point les uns, rs, & a. y-mirent près cela qui étoit irs Chréautres, étoit de remplie ée fur la mbouche ort celemerce de es voyant qu'il

qu'il étoit difficile de la prendre de force, s'aviserent d'arrêter la riviere qui passe par cette ville, & sinfi la submergerent avec tout ce qui étoit dedans. De là ils entrerent dans le pais de Ruffie, où ils firent de grands ravages, détruisant villes & châteaux, & mettant à mort tous les hommes. Ils assiegerent aussi Kiovie, qui étoit la metropole de la Russie, & après un long siège la prirent, & ils y tuerent tout.

De là ils passerent en Hongrie & en Pologne, où ils perdirent plusieurs des leurs; & s. les Hongrois eussent eu plus de courage à leur resister, les Tartares s'en fussent retournez sans rien faire. Ils étoient même sur le point de s'ensuir, tantils avoient de peur; mais Bati voyant cela tira fon &pée, & se mit au devant d'eux pour les arrêter, leur disant que s'ils vouloient tourner village, personne n'échaperoit de leurs mains, comme l'avoit prédit Cingis, mais que s'ils avoient à y mourir, il valoit mieux que ce fut courageusement: si bien qu'ayant repris courage, ils deffirent les Hongrois, & détruisirent tout le païs. Puis s'en retournant de là, ils passerent par le pais des Morduans, qui sont Payens, & qu'ils vainquirent aussi: delà ils allerent contre les Bileres, qui est la grande Bulgarie, qu'ils mirent tous à feu & à sang. Puis tournant au Septentrion, ils vinrent contre Baschert\*, qui est la grande Hongrie, qu'ils subjuguerent, & de là plus au Nord vers les Parossites, qui ont, dit on, la bouche & l'estomac-\* fort

ou Pafcatir.

\* fort petit, & ne mangent point de chair, mais la font cuire seulement, puis en prennent la fumée, ne vivant que de cela. Que s'ils en mangent, c'est fort peu. Plus avant ils vinrent au pays des Samogedes, qui ne vivent que de chasse, & n'ont pour tous habits que des peaux de bêtes, & des fourrures. De là ils parvinrent jusqu'à la mer Oceane, où l'on raconte qu'ils trouverent des monstres, qui en tout le reste avoient forme d'hommes, mais ils avoient des pieds de bœuf, & le vilage fait comme un chien. Ils proferoient peu de paroles comme des hommes, du reste ce n'étoit que comme un japer de chien, entremêlant ainsi l'un & l'autre pour se faire entendre. De là ils retournerent par la Comanie, où quelquesuns d'entr'eux s'arrêterent, & y sont encore aujourd'hui.

En même temps Occoday Cham envoya Cyrpadan avec une armée vers les païs du Midi, contre ceux de Kergis, qu'il surmonta. Ces gens là sont Payens, & n'ont point de barbe. Ils ont une assez étrange saçon de témoigner leur dueil, quand leurs peres meurent, car ils se tirent une courroye de la peau du visage, entre l'une & l'autre oreille. De là il passa au Midi vers l'Armenie, & comme il traversoit les deserts, ils y trouverent aussi quelques monstres en forme humaine. Car ils n'avoient qu'un bras au milieu de l'estomac, & un pied seulement. Ils étoient deux à tirer de l'arc, & couroient si legerement, que le plus vîte che-

\* Fables touchant quelques peuples fauvages.

val r en f las , picd de l' las. & d l'Arı de la rend les a font en la puiss vain batta qu'ai enco

Californative collate, les apour le tri de l'estare & de

puis

n prene cela. 1. Plus ogedes. nt pour & des la mer verent avoient es pieds n chien. nme des mme un l'un & e là ils relquest enco-

chair,

envoya païs du lurmonnt point e façon irs peres rroye de re oreilmenie . & y trouorme hus au miulement. & couvîte cheval

lauvages.

val ne les pouvoit atteindre. !Ils couroient en sautant sur ce pied, & quand ils étoient las, ils alloient sur une main & sur un pied en façon de rouë, rechangeant ainsi de l'un à l'autre, selon qu'ilsse trouvoient las. Les Tartares en tuerent quelques-uns, & de là passant plus avant, arriverent en l'Armenie, qu'ils subjuguerent, avec partie de la Georgie, car l'autre de son bon grése rendit à eux, & leur paya de tribut tous les ans quarante mille yperperes, commeils font encore maintenant. De là ils entrerent en la terre du Soudon d'Eurum, qui étoit un puissant Prince; mais ils le combattirent & vainquirent; & passant outre toujours combattant & surmontant tout, ils vinrent jusqu'au pays du Soudan de Hulape, où ils sont encore en guerre, sans être retournez depuis ce temps-là chez eux.

Une autre armée fut envoyée contre le Calife de Baldach, qu'ils ont aussi assurget, prenant de lui chaque jour pour tribut quatre cens besans, quelques pieces d'écarlate, & autres presens. Ils envoyent tous les ans des Ambassadeurs vers ce Calife pour le faire venir à eux, & lui leur envoye le tribut, avec force presens, & les prie de l'excuser: toutesois l'Empereur Tartare ne laisse pas de prendre les presens, & de lui mander toujours qu'il vienne.

#### CHAPITRE. VI.

Comment les Tartares se gouvernent en leurs guerres.

Ous parlerons en ce chapitre de leurs guerres, armes, ruses, stratagemes, cruantez envers les prisonniers, sieges, & priles de villes, & de camps, & perfidies en l'endroit de ceux qui se rendent à eux. Pour ce qui est de l'ordre de leurs batailles, Gingischam ordonna qu'un dizenier commanderoit dix hommes, que dix dizeniers oberrolent à un centenier, & dix centeniers à un Colonel de mille hommes, & ces dix Colonels à un Chef, ou General, & Maitre de Camp. Ce nombre est appellé par eux Tenebis. Sur toute l'armée il y a deux ou trois Ducs, ou Generaux; de telle sorte toutesfois qu'ils obeissent à un seul. quand il arrive que de ces dix, un ou deux, ou trois viennent à fuir, on les met à mort aussi tôt, & si ce n'est que toute l'armée soit mise en déroute, tous ceux qui s'enfuyent ou tournent le dos sont tuez. Si aussi un, deux, ou plusieurs se portent hardiment au combat, & que le reste de la dizaine ne les suive pas, on les met à mort. Si de même quelques-uns sont pris, & que leurs compagnons ne les secourent, on ne les delivrent pas, ils sont sujets à la même peine. Chaque homme de guerre doit avoir toujours deux ou trois arcs, ou au moins un, qui soit bon & fort, avec trois grands hac chi piee me uns cui taiı lar DO its ruy ils cel for qua d'e ſe: Di d'u aut qui pu en où 101 tro vai & jan

> mo de

tes

211

t en leurs

Q B

e de leurs tagemes, lieges, & perfidies nt à eux. rs bataildizenier dizeniers enteniers & ces dix & Maipellé par a deux ou elle forte feul. Or , un ou on les met que toute ceux qui ttuez. Si e portent e reste de les met à ont pris, ecourent. ts à la mêierre doit , ou au vec trois grands

grands carquois pleins de flêches, & une hache, & des cordages pour tirer les machines de guerre. Les riches portent des & pées fort pointues, qui ne tranchent que d'un côté, & qui sont aucunement courbées, ils menent un cheval armé & bardé. Quelquesuns ont des casques , & des halecrets de cuir en cette forme; c'est qu'il y a certaines courroyes ou bandes de cuir de bœuf. larges comme la main, dontils collent trois on quatre les unes contre les autres : puis its lient bien cela avec de plus petites courroyes, ou des cordes. En la bande d'enhaut ils attachenti des cordes par le bout, en celle d'enbas ils les attachent au milieu, & font ainsi de toutes les autres. Désorte que quand ils viennent à se baisser vers celles d'enbas, celles d'enhaut se haussent, & se rendoubtent ou triplentainsi fur le corps. Du harnois du cheval ils font cinq parties; d'un côté ils en font une & d'un autre une autre, qu'ils font aller depuis la queuë jusqu'à la tête, & attachent cela à la feile, puis au dos & au col même du cheval. Ils en mettent une autre partie sur la croupe, où les cordes des deux parties le viennent joindre; & en cette piece-là ils font un trou, par où ils font passer la queuë: devant le poitrail its en mettent une autre, & toutes s'étendent jusqu'aux jointures des jambes. Sur le front ils lui mettent une lame de fer, ou chanfrain, qui est attaché de l'un & de l'autre côté du col aux susdites parties du harnois. Leur halecrets ont aussi quatre parties, l'une étendue depuis les

cuisses jusqu'au col, mais faite selon la forme & disposition du corps: car cela est étroit sur l'estomac, & va entrond à l'entour du corps, depuis les bras en bas: Ils en ont une autre piece sur les espaules, qui leur descend jusques sur les reins, & se joint depuis le col jusqu'à l'autre, qui environne le corps; de sorte que ces deux de devant & dederriere sont attachées avec des agraphes, ou crochets. Sur l'un & fur l'autre bras ils ont encore une autre piece, qui les couvre depuis l'espaule jusqu'à la main, & de même sur l'une & l'autre gréve, & toutes ces diverses pieces sont attachées avec des agraphes. Le casque qu'ils portent en tête est de ser par dessus, mais le gorgerin est de cuir. Toutes ces pieces sont de cuir, accommodé en la sorte que nous avons dit ci-dessus. Il y en a toutefois qui ont tout cela de fer; car ils ont une lame de fer, large d'un doigt, & d'une paume de long, & en ont plusieurs de cette sorte, avec huit trous en chacune, mettant les unes sur les autres, comme par degrez en montant : ils les attachent avec des courroyes ou esguillettes qu'ils font passer par ces trous, & au haut ils: attachent une courroye, afin que cela tienne bien fortenfemble. Ils accommodent cela par pieces par tout le corps, comme nous l'avons dit; ils font de ces armures là, tant pour les chevaux, que pour les hommes, & les rendent fi claires & filuifantes, qu'ons'y pourroir mirer. Quelques-uns portent des lances, dont le fer est crochu par le bout, ·lius pour

pe un s'e do tra de cha pé car ces gue boi clif tire me doi

po

ils e ne p à cl bruiles a les f met tuer mée cont re, fent & le

fieur

y pa

cuir

fort

(

n la forcela est à l'enbas: Ils les, qui , & fe qui enes deux es avec n & fur e piece, qu'à la gréve. tachées portent gorgefont de nous afois qui ie lame paume e forte. ant les rez en courer par it une ortenpieces ons dit: ur les es renpoures lanbout,

pour

pour titer à eux un homme de la selle, s'ils peuvent. leurs tiêches sont de deux pieds. une paume, & deux doigts de long. Cela s'entend selon les mesures Geometriques. douze grains d'orge faisant le pouce en travers, & seize pouces le pied. Les fers de leurs flèches sont fort pointus, & trenchans de part & d'autre, comme une elpée: ils portent toujours une lime en leur carquois, pour les limer & les aiguiser. Tous ces fers ont une pointe ou queuë de la longueur d'un doigt, qu'ils appliquent sur un bois: leurs pavois sont faits d'osier & de clisse. Ils se servent d'autres slêches pour tirer aux oileaux, aux bêtes, & aux hommes desarmez, & le fer en est large de trois doigs: mais il y en a de beaucoup d'autres fortes pour la chasse seulement.

Quand ils veulent marcher à la guerre. ils envoyent devant eux leurs coureurs, qui ne portent que leurs cabans & leurs armes à cheval. - Ces gens là ne pillent rien, ne brulent point les maisons, & ne tuent point les animaux; mais ils blessent & estropient les hommes; & s'ils ne peavent mieux, les mettent en fuite: quand ils peuvent ils les tuent plus volontiers. Après ceux là l'armée suit, qui ravage & tuë tout ce qui se rencontre Quand ils arrivent à quelque riviere, quelque grande qu'elle soit, ils la pasfent ainsi: les plus grands ont un cuir rond. & leger, à l'entour duquel ils mettent plusieurs attaches, & avec des cordes qu'ils y passent serrent cela de elle sorte que ce cuir devient comme une valise, qu'ils rem-

Qs

plife.

plissent d'habillemens, & autres bagages. Au milieu ils y mettent leurs selles, & ce qu'ils ont de plus dur, puis ils s'afsiéent au milieu de cela, & attachent cette sorte de vaisseau à la queue d'un cheval, qui est conduit par un homme qui nage de-Quelquefois ils out deux avirons avec quoi ils rament, & passent ainsi: ils chassent leurs chevaux dans l'eau, & il ya un homme qui nageant devant en conduit un, & tous les autres chevaux le suivent. Les plus pauvres , qui n'ont pas le moven d'avoir de ces grands cuirs, sont obligez chacun d'avoir une bourle de cuir bien cousuë, où ils mettent leur petit bagage, lient celacomme un sac à la queuë de leurcheval, & passent comme nous avons dit.

Si tot qu'ils découvrent l'ennemi, ils vont à la charge, & chacun décoche troisou quatre flêches; s'ils voyent qu'ils ne le puissent rompre, ils se retirent vers les leurs: mais c'est pour se faire suivre, & pour attirer ainsi l'ennemi dans l'embuscade qu'ils ont preparée. S'ils reconnoitlent que l'armée ennemie foit plus grande & plus forte que la leur, ils s'en éloignent d'une journée ou deux, & le jettent en d'autres endroits, qu'ils ravagent & détruisent : quand cela ne leur succede pas, ils se retirent à dix ou douze journées loin; quelquefois ils se campent en un lieu fort, & attendent que l'armée des ennemis commence à se débander, alors ils viennent à l'improviste, & ravagent tout le pais.

En toutes leurs guerres ils usent de tres-

gran-s

gran rante tres ner l pes ( princ bat . pour ont p mes des fi des c en pl premi un fre qui fo des T gros c cent ? nemis fent a les con nombi mis qu tout q Chefs, valets mes fe les me voyent bien, fage à

> & en t Mais

> en. cet

bagafelles. ls s'afit cette heval age devirons ifi: ils l yaun. uit un. Les d'avoir chaeun luë où 🛚 nt cela eval, &

he trois
he trois
he trois
he trois
he pour
le qu'ils
he qu'ils
he l'arus forte
ournée
hdroits,
hnd ceht à dix
fois ils
tendent
ce à fe

de tres.

grande adresse & ruses; car il y a bien quarante ans & plus qu'ils combattent les autres nations. Quand ils sont prêts à donner bataille, ils rangent toutes leurs troupes en bonne ordonnance; les Chefs & principaux de l'armée n'entrent pas au combat, mais se tiennent un peu éloignez, pour observer l'armée des ennemis, & ont prés d'eux leurs serviteurs, leurs femmes & leurs chevaux. Ils font quelquefois des figures d'hommes, qu'ils attachent fur des chevaux, afin qu'on les croye de loin en plus grand nombre qu'ils ne sont. Au premier choc de la cavalerie iis opposent un front de prisonniers, & autres étrangers, qui sont parmi eux; & il y a quelquefois des Tartares qui s'y mêlent: mais les autres gros de leurs plus vaillans hommes s'y placent à droite & à gauche, afin que les ennemis ne les voyent pas, & qu'ils les puissent ainsi environner de tous côtez pour les combattre : si bien que quelque petit nombre qu'ils soient, il semble aux ennemis qu'il y en ait bien davantage, & furtout quand ils apperçoivent la suitte des Chefs, & Generaux de l'armée, avec leurs valets, femmes & chevaux; & ces hommes feints, que nous avons dit; ce qui les met en frayeur & confusion. Que s'ils voyent que leurs adversaires se defendent bien, ils s'ouvrent pour leur donner passage à s'enfuir, & comme ils les aperçoivent en cet état, ils les poursuivent vivement, & en tuent tant qu'ils peuvent. Mais il faut savoir qu'ils ne viennent à

Q 6

la meslée que le moins qu'ils peuvent, mais tachent seulement de blesser, & de tuer hommes & chevaux. Pour les forteresses qu'ils ont à attaquer, ils les investissent de telle forte, s'il est possible, que personne n'en puisse plus sortir, ni y entrer. Ils les battent aussi furieusement, avec des machines & des flèches, & ne cessent jour & nuit de les harasser, afin que ceux qui sont dedans ne puissent avoir de repos. Mais pour eux ils prennent temps & lieu de se reposer : car ils separent leurs troupes, qui se succedent les unes aux autres, pour l'attaque & le combat. Ils ont aussi coutume de se servir de la graisse des hommes qu'ils ont tuez. pour en faire des compositions de feux Gregecis, dont ils embrasent les maisons, & il n'y a aucun moyen d'éteindre ce feu.

Que si tout cela ne leur succede pas, & qu'il y ait une riviere qui passe par cette sorteresse qu'ils attaquent; ils arrêtent le cours de l'eau pour ensuite la faire déborder, & en submerger la places'ils peuvent. Quand cela leur manque, ils usent de la sape, & des mines; & quand ils sont dedans, une partie y met le seu, & l'autre combat.

Que s'ils n'en peuvent venir à bout par toutes ces manières, ils se campent là avec des retranchemens, pour n'être ni attaquez ni incommodez des ennemis, si ce n'est qu'il leur vienne un si puissant secours, qu'il tes contraigne d'en déloger.

Pendant qu'ils sont en ces longs sieges, ils parlementent avec les ennemis, de leur disent les plus belles & les plus douces paroles qu'il eft p les i rent leur ils g aftil tres pale bles les que re e Ils 1 re, clav veu fom font

Des

plaî

TL ils fe fo dem juge tout aille

tes I

it, mais de tuer rtereffes ffent de erionne Ils les machi-& nuit dedans our eux fer : car ccedent ie & le le fervir nt tuez, ux Grens, & il u. I pas, &

and cet, & des ane part. bout par tlà avec attaquez 'est qu'il

ette forle cours er, & en

eges, ils ur difent oles qu'il est

s, qu'il

est possible, leur promettant tout, afin de les induire à se donner à eux; ils les attirenrainsi, s'ils peuvent, sous couleurs de leur faire des pretens; & les ayant attrapez. ils gardent entr'eux ceux qui sont bons artilans & bons ouvriers; rendent les autres esclaves, & tuent tout le reste; principalement ils ne pardonnent jamais aux Nobles, & aux honnêtes gens, de forte qu'ils les exterminent tous. Que si d'avanture quelqu'un d'eux échape la mort, il demeure esclave, sans jamais se pouvoir racheter. Ils tuent tous ceux qu'ils prennent en guerre, finon ceux qu'ils reservent pour l'esclavage, partagent par centaines ceux qu'ils veulent tuer, puis avec une hache les affomment tous l'un après l'autre; après ils font le partage des prisonniers, selon qu'il plaît à leurs Chefs.

## CHAPITRE VII.

Des Païs & Nations qu'ils ont assujettis à leur Seigneurie.

IL est à savoir premierement, que jamais ils ne sont de paix avec personne qu'il ne se soit soumis à eux, suivant le commandement que Cingis Chan leur a laissé de subjuger toutes les nations du monde; & c'est tout ce qu'ils requierent des autres, qu'ils aillent avec eux en leurs armées contre toutes sortes de gens, ainsi qu'il leur plait, & O?

qu'ils leur donnent la dixme de tout, tant des hommes que des choses. Car ils prennent la dixième de tout, & des fillesmêmes, qu'ils tiennent pour servantes. Mais ils ne gardent jamais la promesse à ceux qu'ils ont ainsi entierement assujettis, & cherchent toutes les occasions qu'ils peuvent de les enfreindre, & de leur faire du mal. Car comme nous étions en Russie, il fut envoyé un homme de la part de Cüin Can, & de Bati, à ce qu'il donnoit à entendre : celui là avoit charge de prendre un de trois enfans qu'un homme avoit: d'emmener les hommes qui n'avoient point de femmes, & les femmes qui n'avoient point de maris, & de même des pauvres gens qui n'avoient pas dequoi vivre.

Puis il faissit un dénombrement exact de tout le reste, à ce qu'un chacun, soit petit ou grand, pauvre ou riche, jeune ou vieux, eut à payer tant de tribut, à savoir une peau d'ours blanc, un castor, une martre, une peau noire d'un certain animal oni sa cache dans le terre, le concluse

animal qui se cache dans la terre, lequel les Allemans appellent Illie, & les Polonois & Russes Dochon; & outre cela encore une peau de renard noir. Quiconque ne peut donner cela, ils le sont esclave. Ils envoyent aussi dénoncer aux Princes & Seigneurs des autres païs qu'ils viennent sans délai; quand ils viennent, on ne leur sait aucun honneur, mais ils les tiennent

comme gens vils & chetifs: il faut qu'ils apportent de riches presens, pour donner aux Princes Tartares, & à seur femmes,

Offici Tarta teurs auffi 1 Amba méch: presse rent ( autres à qui font breuv d'être te qu? pour tions. s'en r vover ne lail ont fa des A que le de ce mouri ne lei la fuc

> neurs qu'on princi quand veule

Offi-

meltr

tage,

enver

t, tant
sprenlesm ês: Mais
ceux
is, &
s peuaire du
ffie, il
e Cüin
à enrendre
avoit:
t point
voient

act de pit pene ou à faaftor, ertain uel les Poloencoinces nnent e leur nnent qu'ils onner mes,

Offi-

Officiers, Colonels, Centeniers: tous les Tartares en general, jusqu'à leurs serviteurs & valets sont importuns à demander aussi leur presens, ainsi qu'ils font à leurs Ambassadeurs. Quelquesois ils sont si méchans qu'ils cherchent les occasions expresses pour les tuer, comme ils en userent envers un Michel Duc de Russie, & autres. Ils en amadouent quelques autres, .. à qui ils permettent de s'en retourner; en font mourir d'autres par poilons & par breuvages. Carleur dessein n'est autre que d'être les seuls dominans sur la terre, de sorte qu'ils cherchent toutes sortes de voyes pour exterminer la Noblesse des autres nations. Pour ceux à qui ils permettent de s'en retourner, ils les obligent à leur envoyer leurs enfans, ou leur freres, qu'ils ne laissent jamais après retourner, ainsi qu'ils ont fait au fils de Jeroslaus, à un Prince. des Alans, & à plusieurs autres. Et bien que le pere, frere, ou autre proche parent de ceux qui sont auprès d'eux vienne à mourir sans autres héritiers, cependant ils ne leur permettent jamais d'aller recevoir la succession, ainsi eux-mêmes ils se sont maîtres autant qu'ils peuvent de tout l'heritage, comme nous leur avons vû pratiquer envers un du païs des Solungues.

Ils envoyent des Basebas ou Gouverneurs en ces terres-là, ausquels il saut qu'on obéisse au doigt & à l'œuil, tant les principaux que tout le reste du Peuple; & quand quelques-uns ne sont pas ce qu'ils veulent, ils leur sont accroire aussi-tôt

qu'ils

qu'ils font infideles & traitres aux Tartares: ainfi ils détruisent la ville & se païs, & mettent tous les hommes à mort, avec l'assistance du Lieutenant General de la Province, qui vient les surprendre lors qu'ils n'y pensent pas, c'est ce qui arriva pendant que nous étions là, en une certaine ville de ces contrée là ; ils ont fait de même aux Russes en la terre des Comans: fi bien que non leulement les Princes & les Chefs, mais le moindre Tartare même, quand il passe par une ville s'y fait obéir, comme s'il en étoit le maître & le Seigneur. Quand on va à la Cour de l'Empereur pour prendre loi & réglement sur quelques differens, il leur faut porter tout l'or, l'argent, & autres choses qu'ils demandent, comme il est arrivé depuis peu aux deux fils du Roi de Georgie, dont l'un nommé Michel étoit legitime, & l'autre appellé David bâtard. Le Pere en mourant avoit laissé au bâtard une partie de sa terre, mais l'autre plus jeune vint avec sa mere vers le Cham, où l'autre étoit cette mere du legitiarrivé: me, qui avoit succedé au Royaume de Georgie, & de laquelle le pere le tenoit, d'autant que les femmes y succedent, étant morte par les chemins, ces deux freres firent de grand; presens, & sur tout le legitime, qui demandoit la restitution de ce que le Pere avoit laissé au bâtard; comme ne lui apartenant pas pour être né en adultere. L'autre n'alleguoit autre railon, finon qu'on lui fit justice, selon la loi des Tartares, qui ne font nulle distingdiffir bien étoit L'au prese

Po font qui n tente d'en t cer d roucl dre à aux G quant toute font 1 des pa Les K ou Na Caran tes, B Turcos Bas-ch Thoras cobites giens, mans Torces Ruffes . dont i chezei

plûpar Mai relisté Tartale païs, t, avec I de la dre lors i arriva ne ceront fait Comans: inces & are mês'y fait re & le le l'Ement fur porter s qu'ils depuis

porter porter parties, dont & l'auere en partie partie tegitirme de tenoit, edent, eux freir tout itution âtard;

ir être oit auce, f**e-**: nulle listi**ue-** distinction entre bâtards & legitimes. Si bien qu'il sut jugé au prosit du bâtard, qui étoit l'aîné, & il sut consirmé en sa possession. L'autre perdit sa cause, & tous les beaux presens qu'il avoit saits.

Pour les Nations un peu éloignées, qui sont voisines de celles qu'ils redoutent, & qui ne les reconnoissent en rien, ils se contentent de les traiter plus doucement, & d'en tirer seulement le tribut, sans les menacer de leur faire la guerre, pour ne pas éfaroucher les autres & les empêcher de se rendre à eux, ainfi qu'ils en ont fait aux Obeses & aux Georgiens, dont ils tirent quaranteou cinquante mille Yperperes, ou besans de tribut:& toutefois nous avons depuis ou'i dire, qu'ils sont sur le point de se revolter. Les noms des païs qu'ils ont subjugez sont ceux ci. Les Kytayes, Naymans, Solangues, Carakitay, ou Noirs Cathayens , Comans , Timat , Voirat , Caranites , Huires , Soboal , Merkites , Menites, Baribrgur , Gofmit , Sarrafins , Bifermins, Turcomans, Bileres, la grande Bulgarie, les Bas-chares , grande Hongrie , Kergis , Colono , Thorati, Buritabeth, Paroffites, Saffes, Jacobites , Alans , ou Affes , Obefes ou Geor-. giens , Nestoriens , Armeniens , Congites , Comans Brutaches, qui sont Juifs, Mardains, Torces, Cazares, Samogedes, Ruthenes, ou Ruffes , Baldach , Snrthi & plusieurs autres , dont j'ignore les noms. Nous avons vû chezeux des hommes & des femmes de la plûpart de ces païs-là.

Mais les Nations qui leur ont vaillamment resissé & leur resistent encore, sans avoir

pil être assujetties par eux sont, la grande Indie, la Mangie, partie des Alans, & des Cathayens & les Sayes; car ils affiegerent une ville de ces Sayes, & tacherent de la subjuger, mais les autres se desendirent si bien, opposant la force à la force y & les machines aux machines, qu'ils démonterent & rompirent toutes celles des Tartares; si bien que les Tartares voyant qu'ils n'en pouvoient venir à bout par voye ouverte, se mirent à la sape, & par une mine entrerent dans la ville, où les uns se mirent à embraier les maisons, & les autres à combattre, & là il yeur un rude & sanglant conflict, où plusieurs furent tuez de part & d'autre. Enfin ceux de la ville se défendirent si courageusement, que les autres, après grande perte, furent contraint de se retirer fans riengagner. Dans le païs des Sarrafins, où ils sont les maîtres, ils prennent & enlevent tous les meilleurs artifans, dont ils se servent en tous leurs ouvrages; les autres qu'ils laissent leur payent tribut de leur métier. Ils serrent tous les bleds en des greniers, & en donnent tous les jours à chacun une bien petite mefore, avec un peu de chair trois jours de la semaine seulement, & encore n'est-ce qu'aux artisans qui demeurent dans les villes.

Quand il leur plaît ils prennent aussi tous les jeunes gens; dont ils se servent & qui sont plûtot au rang des esclaves, que des libres, encore qu'ils les content entre les Tartares; mais ils se servent d'eux à tout, & les exposent à tous les dangers, comme ils sont

les a s<sup>2</sup>en & s' re, tent faire  $\sim \mathbf{Q}$ se, doni bille gner font Mais les o laisse pour te cl leur qui 1 loge meu rable feule gran vu d

main

eftro

froid

a grande or des Car rent une la fubi t fi bien, s machierent & ares; fi 'ils n'en ouverte, e entrenirent à s à comlant conpart & défendies, après e retirer rafins,où enlevent s fe fers autres leur mé= des gres à chaun peu

quifi tous qui font es libres, s Tartait, & les e ils font les

lement,

qui de-

les autres prisonniers. En la guerre ils s'en servent comme d'ensans perdus, & & s'il saut passer un marais, ou une riviere, c'est à eux à qui ils sont les premiers tenter le guai: bref, ils sont à tout saire.

Que s'ils manquent en la moindre chose, ils sont battus cruellement. Ils leur donnent peu à manger & à boire, & les habillent mal; ii ce n'est qu'ils puissent épargner quelque chose de leur travail, comme font les Orsevres, & autres bons ouvriers. Mais il y a de si mauvais maîtres, qu'ils les employent continuellement, sans leur laisser aucun tems & moyen de travailler pour eux-mêmes, & gagner quelque petite chose, s'ils ne derobent ce tems-là sur leur dormir : encore n'est-ce qu'à ceux qui sont mariez, à qui ils permettent de loger en maison à part; mais ceux qui demeurent en la mailon même sont très miserables. Souvent jeles ai vu aller en calsons seulement, & presque tous nuds, au plus grand chaud & au plus grand froid; & j'en ai vu d'antres perdre les doigts des pieds & des mains de froid; d'autres sont morts, ou restez estropiez de tous leurs membres pour le froid excellif.

# CHAPITRE. VIII.

Comment on leur peut resister, & leur faire la guerre.

E grand dessein de tous les Tartares est de subjuguer tout le monde, s'ils peuvent, comme le Cingis Can leur en a laissé le commandement & charge expresse. Aussi leur Empereur ou Cham s'intitule t'il en ses lettres, La force de Dien, l'Empereur du monde, &c. Et en la suscription de ses lettres, il met ordinairement ces mots, Un Dieu an Ciel, & Cuyn Chan fur la terre, la force de Dieu, & le seau del'Empereur de tous les bommes. A cause de cela, ils ne font jamais de paix avec personne qui ne se rende à eux; & d'autant qu'excepté la Chrétienté, ils ne craignent aucune personne au reste du monde; ils font toutes sortes de préparatifs pour nous venir faire la guerre. Pour cela, il est à savoir que comme nous étions en leur païs en Cour solemnelle & pleiniere, qui avoit été denoncée par tout plusieurs années auparavant, ils firent élection en nôtre presence & en grande ceremonie, de Cuyné pour leur Empereur, qu'ils appellent Cham en leur langue. Ce Cham dèslors avec tous les Princes & Seigneurs, leva l'étendard contre l'Eglife de Dieu, contre l'Empire Romain, & contre tous les Royaumes Chretiens & les peuples Occident, si ce n'est qu'ils se resolvent de faire ce qu'il a mandé au saint Pere, & à tous les peuples ChréChrée garde tant p de en nos p qui fe qu'en fonne & pr rien q tromp intent te la autre

Ou teuse foumi nation bolir & acc fliction

Ils

ment

doux communitit no tous I né re Princ homn prenn vent e grie, en de

Chrétiens; ce que toutefois il se faut bien garder saire en quelque sorte que ce soit, tant pour la cruelle & intolerable servitude en laquelle, comme nous avons veu de nos propres yeux, ils reduisent tous ceux qui se soumettent à eux; qu'aussi parce qu'en eux il n'ya aucune soi: & que personne ne se doit asseurer en leurs paroles & promesses, dont ils n'observent jamais rien quand ils voyent leur avantage. Ils sont trompeurs en tout, & par tout; & leur intention n'est autre que d'exterminer toute la Noblesse, & les gens de guerre des autres nations: en quoi ils procedent sinement, & avec grand artissee.

Outre cela ce seroit une chose trop honteuse & trop indigne que les Chrétiens se soumissent à un peuple si plein d'abominations comme ils le sont, qui tâchent d'abolir tout service de Dieu, perdre les ames, & accabler les corps de toutes sortes d'af-

flictions insuportables.

Ils se montrent bien au commencement doux & gracieux, mais à la fin ils piquent comme de cruels & de venimeux scorpions. Il faut considerer aussi qu'ils sont en plus petit nombre, & de corps plus foibles que tous les peuples Chrétiens. Ils ont donné rende vous en cette Cour à tous leurs Princes, Chefs, & gens de guerre. De dix hommes de toute leur Seigneurie ils en prennent trois, avec leurs familles, & doivent envoyer une de leurs armées en Hongrie, l'autre en Pologne, & viennent en dessein de guerroyer dix-huitans durant.

Ils

er faire

artares

s'ils a laissé a laissé a laissé a laissé a la creur du ser et la creur du ser et la creur de tous font ja-creure au rede préde préde a la creure de l

guerre, ne nous nelle & ear tout nt éleceremon'ils apam dès-

m desgneurs, Dieu, tous les ccident, ce qu'il

peuples Chré-

& ont assigné leur partement au mois de Mars de l'an 1247. & ils demeureront trois ou quatre ans à venir jusqu'en Comanie; de là ils doivent attaquer les pays susdits. Tout cela a été fermement resolu entr'eux. ofi Dieu par la grace n'y fait survenir quelque obstacle, comme il lui a plu déja de faire, lors qu'ils vinrent en Hongrie & en Pologue; car ils devoient alors, selon seur dessein, aller toujours en avant guerroyer trente ans durant. Mais il arriva que leur Empereur fut empoisonné, & cela les arrêta tout court: ils sont demeurezen repos jusqu'à maintenant, qu'ayant un nouvel Empereur, ils commencent à se préparer pour denouvelles entreprises. De plus leur Empereur ou Cham a dit lui même, qu'il vouloit envoyer une armée en Livonie & en Prusse. Puis donc que leur dessein est de détruire toute la terre, ou de la reduire à leur servitude, qui seroit chose tout à fait insuportable à ceux de nos contrées, il est necessaire de les prévenir, & d'aller au devant d'eux par une bonne & fo.

Mais si quelque peuple des no ne veut donner secours à l'autre, ce qui fera attaqué par eux sera infailliblement perdu & détruit, ils se serviront de ceux qu'ils prendront en guerre contre les autres nations, & les feront aller des prémiers au combat, afin que s'ils font mal, ils y meurent: s'ils font bien, ils leur donneront de belles paroles, & des promesses de les rendre tous riches & grands, afin de les engager à eux: & puis quand ils en seront

feront rable of femme plait p ainfi q

Or leur pi titude côtez lent fe faut q & Ba & avis les co & fer puis q que li tout, se pui gent l homm

vent é
d'arba
quanti
de fer
vois,
des flé
être,
pées t
du fel
mes.L
croc

tuant .

Ceu

nois de

nt trois

nie; de fusdits.

itr'eux.

r quel-

a de fai-

en Polo-

eur des-

erroyer

ue leur

les ar-

n repos

nouvel

réparer

us leur

gu'il

ie & en

est de

duire à

t à fait

es, il

iller au

lement

e ceux

les au-

es pré-

nt mal,

ils leur

romei-

ds , afin

d ils en feront

re.

ne

Jui

ferontaffeurez, ils les reduironten une miferable & dure servitude. Ils en font autant des femmes, dont ils prennent celles qu'il leur plait pour concubines, ou servantes. C'est ainsi qu'ils se servent d'une nation pour déstruffre l'autre.

Or il n'y a point de païs qui tout seul leur puisse resister, à cause de la grande multitude qu'ils sont étant assemblez de tous côtez : de sorte que si les Chrétiens veulent se conserver, eux & leur religion, il faut que tous les Rois, Princes, Seigneurs & Barons, par un mutuel confentement & avis, envoyent de bonnes armées pour les combattre avant qu'ils puissent entrer; & se repandre dans nos Provinces. Car depuis qu'une fois ils mettent le pied en quelque lieu, ils font queste des hommes par tout, & les mettent à mort, avant qu'ils se puissent secourir l'un l'autre. Ils assiegent les places avec trois ou quatre mille hommes, le reste s'épand par la campagne. tuant & massacrant tout?

Ceux qui ont à combattre contr'eux doivent être armez de bons & de forts arcs, & d'arbalestes, qu'ils redoutent fort, avec quantité de flêches, & de fortes haches de fer fin, ou d'acier, d'écus & de pavois, avec de longues courroyes. Les fers des flèches d'arcs ou d'arbalestes doivent être, comme celles des Tartares, trempées toutes chaudes dans l'eau messée avec du sel, afin qu'elles penetrent mieux les armes. Les glaives & les lances doiventavoir un croc pour les pouvoir tirer de dessus la

selle de leurs chevaux, dont ils sont bien aifez à faire tomber: puis des poignards & des cuirasses doubles, ou plastrons, afin que leurs flèches ne les puissent percer. Avec cela un casque, & le reste de l'armure assez bon pour se couvrir le corps & celui du cheval contre leurs flêches. Que si d'avanture quelques uns des nôtres ne le trouvent si bien armez, comme j'ai dit, il faut qu'ils suivent les autres, comme font les Tartaies, & les endommagent tant qu'ils pourront avec leurs flèches, & autres armes. On ne doit en cela épargner ni or ni argent pour acheter des armes, afin de pouvoir defendre & maintenir la liberté du corps & de l'ame, & conserver aussi tout le reste.

Il faut ordonner comme eux les armées par Generaux, Colonels, Centeniers, & Dizeniers; les Generaux ne doivent jamais se trouver dans la mélée, ainsi que les Tartares observent très bien, mais seulement ils doivent voir & pourvoir à tout, crdonner les batailles, & faire que tout marche en bon ordre, avec de bonnes loix & ordonnances. Que si quelqu'un abandonne son campagnon au combat, ou s'enfuit, sice n'est que la déroute soit generale, qu'il soit griefvement puni, car alors les uns suivent l'exemple des fuyars, & sont tuez des flèches des ennemis, & les autres combattent encore, tout va en confusion, & tant les uns que les autres y perissent. On doit aussi punir grandement ceux qui se jettent au pillage, avant que les ennemis soient foien res r gens.

Po choif verte côtez bois à il fau mis r tes 1 **fenbl** lons Il fa qui f prév femb pas f COUL pour iont y ait cour ait de vrir droit poser d'eu; d'enf bien dre, bout se bi

de p

d'aut

soient entierement deffaits. Car les Tartares ne pardonnent jamais à cette sorte de

gens.

Pour le champ de bataille, il le faut choisir, si saire se peut, en campagne ouverte, afin de pouvoir découvrir de tous côtez; & s'il y a moyen d'avoir un grand bois à dos ou à côté, ce sera le meilleur, mais il faut faire en sorte toutefois que les ennemis ne puissent se mettre entredeux. Toutes les troupes ne doivent pas être ensenble en un gros, mais en divers bataillons & escadrons separez les uns des autres. Il faut envoyer un bataillon contre ceux qui suivent l'armée ennemie, afin de les prévenir, & si l'on voit que les Tartares semblent fuir ou se retirer, ne se hater pas fort d'aller après en les chassant. convient avoir pour cela bon pied, bon œil, pour ne tomber en leurs embusches, dont ils sont grands maîtres. Ensuite, il faut qu'il y ait un autre bataillon tout pret pour secourir celui-là, s'il est besoin: & qu'il y ait des espions de tous côtez pour descouvrir quelles troupes de Tartares suivent à droit ou à gauche; car il faut toujours opposer escadron à escadron, & aller au devant d'eux; d'autant qu'ils tâchent toujours d'enfermer leurs ennemis; à quoi il faut bien prendre garde de ne se saisser surprendre, car ils viennent ainsi bien aisément à bout des plus grandes armées. Il faut aussi se bien donner garde de les suivre trop, de peur de tomber en leurs embusches, d'autant qu'ils usent plus , fraude & de 6-

nt bien

nards & , afin percer. de l'arcorps . Que

es ne le die, il ne font nt tant es . & pargner

es, afin a liberer ausli

armées ers, & jamais ue les s seuled tout. ue tout nes loix abanou s'enenerale.

s les uns nt tuez es comfusion, eriffent.

x qui le ennemis Soient

finesse au combat, que de force & de valeur. Les Generaux d'armée doivent être toujours préparez à envoyer du lecours où il est besoin; & il ne faut pas courir trop après eux, pour ne pas fatiguer les chevaux, car les Tartares en ont en plus grand nombre, & de plus frais, parce que de celui qu'ils auront monté un jour, ils ne s'en serviront de trois ou quatre jours après, & ainfi ils les ont toujours frais. Que si l'on les voit reculer, il faut demeurer ferme & fans se separer; car ils feignent quelquesois de fuir pour separer les autres, & ravager ensuite le pays tout à leur aile. Sur tout il faut être avilé à ne faire de trop grandes dépenses de vivres, & autres munitions, de peur d'en avoir besoin après, & d'être contraints de se retirer, & donner ainsi moyen aux Tartares de ruiner & détruire tout. Il faut auffi faire b nne garde puir & jour, à cause que les Tartares sont des attaques subites, & à l'improvisse, & sont de vrais demons incarnez à inventer des ruses & des stratagemes pour endommager leurs adversaires. Il faut être pour celatoujours prêt à combattre, & ne se laisser surprendre par eux, car ils font toujours aux aguets, & ne dorment gueres. Ceux du pays que les Tartares dovent attaquer, & où l'on a crainte de leur venuë, doivent faire de grandes fosses secrettes dans la terre, & là y ferrer des armes de toutes fortes, tant pour ôter aux Tartares le moyen de les avoir, que pour s'en servir à propos contr'eux au besoin. Il faut fourrager & faire

le de rage netro forte: fortif parar ter be difett trée & fin il f avec temp gez; une p comn gne e allieg dedan

fiées ;
commerce frond
les T
ter les battres
faire si
des ,
gins p
tr'aut
dounce
les ca

Tart

defen

Les

le degast de paille, de foin, & autre fourrage devant eux, asin que leurs chevaux ne trouvent pas de quoi manger. Les villes & forteresses, & les camps mêmes doivent être fortifiez en sorte par situation naturelle, ou parart, que leurs machines n'y puissent porter beaucoup de dommage; se garder d'avoir disette de ces machine, & avoir toujours l'entrée & la sortie la plus libre qu'on pourra; enfin il faut faire bon guet contre les surprises, avec bonnes provisions de vivres pour longtemps, & qui soient sagemement mênagez; car lors que ces gens-là attaquent une place ils s'y opiniatrent long-temps: comme j'ai oui dire d'une certaine montague en la terre des Alans, qu'ils tiennent alliegée depuis plus de douze ans: ceux de dedans en ont déja tué beaucoup, & se defendent vaillaument.

Les autres places qui n'ont pas la situation si avantageuse doivent être bien fortifiées, retranchées, & munies d'armes, comme d'arcs & flêches, de pierres & de frondes; & sur tout il faut empêcher que les Tartares ne puissent appliquer & pointer leurs machines contre, ou bien les abbattre, les démonter, & les rompre tant que faire se pourra. & user contr'eux de frondes, d'arbalestes, & de toutes sortes d'engins pour les empêcher d'approcher; entr'autres és lieux où il y a des rivieres. donner ordre qu'ils ne puissent détourner les eaux pour inonder & lubmerger la place assiegée. Il faut savoir aussi que les Tartares aiment bien mieux que leurs en-

R 2

ne

faire

de va-

it être

orsoù

après

x, car

mbre.

ils au-

viront

inti ils

es voit

k fans ois de

er en-

il faut

es dé-

e con-

noyen

tout.

jour,

taques

vrais

iles &

leurs

ujours

guets,

l'on a

ire de

& là y

con-

les a-

nemis se renferment dans les places, que de les attendre en pleine campagne pour les combatre; car alors ils out contume de dire, que ce font leurs cochons qu'ils tiennent renfermez dans l'étable, dont ils les garderont bien de tortir. Quand on a fait tomber les Tartares de dellus leurs chevaux en combetant, il le faut ausli tot luifir de leurs pertonnes, car étant à terre, ils font fort experts à blesser & tuer hommes & chevaux à coups de flèches, & quand on les a pris, il peut arriver que de là on peut avoir paix avec eux, ou de tres bonnes rancons, car ils se rachetent bientot. Ils font affez aifez à connoître, suivant la description que nous en avons faite au commencement de ce traité. Car parmi eux le trouvent plufieurs autres fortes de nations qui font faciles à distinguer d'avec eux : & il est à remarquer, qu'il y en aplusieurs parmi eux, qui, s'ils étoient asseurez qu'on leur fit bonne guerre, & qu'ils vissent leur tems, comme touvent plutieurs me l'ont dit. ne manqueroient pas de se tourner contr'eux, & leur porteroient ainsi plus de dommage que leurs ennemis descouverts.

Pour plus claire, intelligence de tout ce voyage, il faut favoir que le Pape Innocent IV. touché des grands ravages que les Tartares faisoient dans les païs Chrétiens, resolut d'envoyer deux sortes de Religieux vers eux pour les exhorter, à cesser leurs ravages, & à vouloir recevoir la soi Chrétienne.

Les

fu

Fre

All

de

re

lon

Viv

æ

qu

ce

de

Ca

tor

Pat

10th

L'

QU

ita

tra

CO

Pin

fer

la

& gir

Les premiers qu'il y envoya en 1246. furent des Freres Pretcheurs, à favoir, Frere Afcelin, Fr. Simon de S. Quentin, Alexandre & Albert. Les autres furent de l'Ordre de S. François, à favoir, Frere Ican du Plan Carpin, & Frere Benoist Polonois, qui firent le traité fusdit, que Frere Vincent de Beauvais Iacobin, qui vivoit en ce tems là, avoit veu, extrait & interé dans son Miroir historial; ce qui manquoit au reste, il le suplea de ce qu'il apprit de bouche de Frere Simon de S. Quentin.

Cet extrait du livre de Iean du Plan Carpin se voit au 32. tivre du Miroir Historial de Frere Vincent; & en a été tiré par Reinerius Reinesius, qui l'a inseré en son grand Recueil de l'Histoire Orientale. L'extrait de Vincent en son 32. livre jusqu'au chap. 19 est la même chose en subitance & sommaire que ce qui est en ce traité precedent. Au chapitre 19. il commence la narration du voyage de Carpin jusqu'au chap. 33, Nous avons conferé le tout avec un manuscrit entier de la Bibliotheque de seu Monsieur Petau, & l'avons trouvé assez conforme à l'original I

Innoges que es païs ex forles exà vou-

, que

pour

e deeli-

s tien-

ils les

1 a faic

s che-

ot lai-

terre.

ommes

quand

a là on

s bon-

iemot.

vant la

u com-

eux le

nations

x : & il

rs par-

qu'on

ntleur

ont dit.

tr'eux,

mmage

## CHAPITRE IX.

Comment Frere Jean du PlanCarpin & ses compagnons partirent d'Italie, & arriverent en Russie, au premier lieu des Tartares.

Ous partimes donc par le commandement du Pape, en l'année 1246, pour aller vers les Tartares, afin de pouvoir détourner l'orage prêt à tomber sur l'Eglise de Dieu. Nous arrivâmes premierement on Boheme, dont le Roi nous conseilla de prendre notre chemin par la Pologne & la Russie, d'autant qu'il avoit des parens afsez proches en Pologne, qui nous donneroient moyen d'entrer en Russie. Pour cela il nous donna des lettres & du monde pour nous conduire & défrayer par toutes ses terres, jusques à ce que nous arrivâmes auprès du Duc de Silesie Boleslaus son Neveu, que nous connoissions, & qui étoit de nos amis. Il nous fit la même reception que son Oncle nous avoit faite par tout son païs: de là nous fumes vers Conrard, Duc de Lantiscie en Mussovie, où par bonheur pour nous nous rencontrames le Seigreur Vafilie (Bafile) Duc de Russie, qui nous apprit des nouvelles des Tartares, vers lesquels il avoit envoyé des Ambassadeurs qui n'étoient pas encore de retour.

Ayant done içu là qu'il nous falloit porter des presens à ces Tartares pour en être bien. bier pea les nôt Du PE gne hre Le COV nou que que le p QUE Saàl & & 1 Du & ( fair un Ru cau

len pai not gu ave tar

tor

n & ses des Tar-

ımande-46. pour voir dél'Eglise erement seilla de gne & la rens atdonne-Pour cemonde r toutes arrivâlaus fon qui étoit ception. ar tout onrard, ar bonle Seilie, qui rtares , mbaffaetour. oit poren être bien

bien reçus, nous fimes acheter quelques peaux de Castor, & autres animaux, sur les aumônes qui nous avoient été faites pour notre voyage; ce qui étant squ de Conrard Duc de Cracovie & de sa femme, de l'Evêque du lieu, & quelques autres Seigneurs & Gentilshommes du Pais, ils nous firent donner quelques autres pelleteries, Le Duc Bosite, à la priere du Duc de Cracovie, de l'Evêque & des Barons du pays, nous mena chez lui, où il nous fit repoler quelques jours, nous défrayant de tout ce que nous pourrions avoir besoin. Nous le priâmes de faire venir les Evêques, auxquels nous fimes la lecture des Lettres de Sa Sainteté, qui les exhortoit de retourner à l'union de la Sainte Egl:se Catholique, & nous nous employames à les y convier, & leur Duc aussi. Mais d'autant que le Duc Daniel, frere de Bafile, n'étoit pas là, & étoit allé vers Baati, ils ne purent nous faire aucune réponse là desfus.

Après cela Basile nous sic conduire par un de les gens juiques à Kiovie, metropole de Russie, mais c'étoit au peril de la vie, à caufe des Lituaniens, qui faisoient d'ordinaire des courtes dans la Russie, & principalement aux endroits par où nous avions à passer; car pour les Rutheniens, ou Russes, nous n'avions à craindre qu'à cause du guide que nous avions, la plûpart d'eux ayant été tuez ou emmenez par les Tartares. Etant arrivez à Danilon, nous y tombames malades à l'extremité, nonobstant quoi étant un peu mieux, nous ne

R 4

ne laissames pas de nous mettre en chariot, par des neiges & froidures très grandes : enfin nous arrivâmes à Kiovie. Là nous eumes avis que si nous nous servions des chevaux que nous avions amenez pour le voyage de Tartarie, ils pourroient bien mourir tous de faim dans les neiges, à cause qu'ils n'auroient pas l'adresse d'y chercher l'herbe, comme font les chevaux Tartares, & que là il ne s'y trouvoit ni foin, ni paille, ni autre fourage. Surquoi nous resolumes de laisser là nos chevaux, avec deux garçons pour en avoir soin, & les peuser; & nous primes des chevaux de louage avec des Guides. Le second jour après la Chandeleur nous partimes en cet équipage, & arrivâmes au premier village de Tartarie, nommé Canove, dont le Gouverneur nous fit donner d'autres chevaux & guides, juiqu'à un autre village, où nous trouvâmes un Capitaine nommé Micheas, homme très méchant, & grand trompeur, mais nous l'adoucimes tellement à force de presens, qu'il nous fit conduire juiqu'au premier logement des Tartares.

# CHAPITRE X.

Comment els funent reçus par les Tartares.

Tant arrivez là le premier Vendredi de Caréme fur le soir, les Tartares se vinrent jetter avec fureur en notre logement, demandant quelles gens nous étions, & leur ayant deuri vifite ris le ruren nous nous ,, no

,, eff ,, tie ,, Ti

,, re ,, de

,, at

,, re ,, re ,, lu

" fa " fa nous

des ner que Aya nou

plu: dev

ayant répondu que nous étions Ambassadeurs du Pape, après avoir regu quelques vifices de nous ils fe retirerent. Etant parris le matin, les principaux d'entr'eux coururent après nous, demandant pourquoi nous venions vers eux, & quelle affaire nous avions: nous leur répondimes: ,, Que ", nous venions de la part du Pape, qui ,, est le Pere & le Seigneur de tous les Chré-" tiens, qui nous avoit envoyez vers les " Tartares, & leurs Princes, pour faire ", paix & amitié entr'eux & les Chrétiens, " & les prioit par les Lettres de vouloir ", recevoir Jesus-Christ, qui étoit le seul " moyen de se sauver, qu'il s'étonnoit fort " des grands maux qu'ils faisoient aux Chré-"tiens, & principalement aux Hongrois & ,, anx Polonois, qui lui sont sujets, vu qu'ils ", ne les avoient offenlez en rien; & pour ; ce les prioit & exhortoit de s'abstenir do-", res-en avant de ces cruels excès, & de fai-" re pénitence du passé: aussi qu'ils vou-", lussent l'avertir de leur intention en cela, " & en toute autre chose qu'ils voudroient

Ayant entendus tout cela de nous, ils nous dirent qu'ils nous vouloient donner des chevaux & des guides pour nous mener vers Corrensa; puis nous demanderent quelques presens que nous leur donnames. Ayant donc monté sur leurs chevaux, nous nous mimes en chemin; mais eux allant plus vireque nous, envoyerent un des leurs devant pour avertir leur Chef de notre venue, & de ce que nous leur avions diti-

07636.

hariot,

indes :

nous

ns des

our le

t bien

es, à

e d'y

che-

trou-

urage.

à nos

avoir

sche-

econd

rtimes

emier

dont

sche-

llage,

mmé

grar d

ement

duire ires.

edi de e vinnent, i leur ayant

# 394 RELATION DU VOYAGE

Ce Chef ou Due commande à tous ceux qui font établis en garde contre tous les peuples d'Occident, pour empecher qu'ils ne viennent les surprendre à l'improvisse: on dit qu'il a bien soixante mille hommes de guerre sous sa charge.

Etant arrivez en cette Cour, Corrensa nous sit donner logement un peu loin de lui, nous envoya quelques uns des fiens per avoir avec quels presens nous voulions faire la reverence. Nous leur répondimes que sa Sainteté n'en envoyoir aucuns, parce qu'il ne s'étoit pas assuré que nous putsions arriver jusques à lui; que de plus nous avions passé par des lieux fort perilleux; que toutefois de ce peu que nous avions pour vivre, par la grace de Dieu, & du Pape notre Maître, nous lui en férions volontiers un present d'honneur. Ce qu'ayant reçu, ils nous conduisirent en la horde ou tente de Corrensa: nous fumes avertis de nous incliner par trois fois sur le genouil gauche devant la porte de la tente; & de nous garder bien de toucher du pied le seuil de la porte en entrant.

Etant entrez, il nous falut, les genoux en terre, dire en la presence de Gorrensa, & des principaux de la Cour, les mêmes choses que nous avions déja dites auparavant. Nous lui presentames aussi les lettres de sa Sainteté, mais notre truchement, que nous avions amené de Kiovie, n'étoit pas capable d'interpreter tout, & il n'y en avoit point là d'autre qui le sut faire. Après cela, on nous sit donner des che-

vaux.

val

dui

pu

qu

ref

de

110

fo

B

m

pl

vi

la

C

g

fe

t

us ceux tous les ner qu'ils proviste: hommes

Corrensa n de lui. es fiens enoiluous ondimes s, parous pulus nous rilleux; avions , & du ons vou'ayant orde ou ertis de genouil ; & de. pied le

genoux rren/a. mêmes uparales letement. n'étoit Hom'y faire. s chevaux,

vaux, avec trois Tartares, pour nous conduire vers le Prince Bathi, qui est le plus puissant entr'eux après l'Empereur, & au-

quel tous les autres obeissent.

Nous partimes le premier Lundi de Caresme, & allames à grandes journées, tant de jour que de nuit, au grand trot, car nous changions de chevaux trois & quatre fois le jour, tant que nous arrivames vers Bathi le Mercredy saint. Nous traversames tout le pais des Comans, qui est une plaine, par où passent quatre grandes rivieres. La premiere est le Nieper, le long de laquelle, du coté de Russie marchoient Correnfa. Monty, qui est une autre Chef pius grand, marchoit de l'autre coté par la campagne. La seconde, le Don, où étoit un autre Prince nommé Tirben, qui avoit épousé une sœur de Ratby. La troisième, le Volga, Rivierefort grande, où campe Bathy. La quatriéme laec, où de part & d'autre sont deux autres Colonels. Tous ces Chefs descendent en Hiver vers la marine, & en Eté le long de ces rivieres, retournent aux montagnes. Cetre mer est la grande mer, d'où sort le bras de faint George, qui est vers Constantinople. Quant à ces rivieres, elles sont toutes fort poissonneules, & principalement le Volga: les trois premieres entrent en la mer de Grece, dite la grande mer-Nous cheminames plusieurs jours sur le Nieper, qui étoit glacé; & de mêmele long des rivages glacez de la mer de Grece, avec assez de danger. Car elle gele le long des bords plus de troislieuës avant; mais avant que: R 6

que nous arrivassions vers Bashi, il avoit en déja avis par deux Tartares nos iguides, de tout ce que nous avions dit à Corrensa.

# CHAPITRE XI.

Comment ils furent recus par le Prince Bathi.

Tans venus vers Bathy fur la frontiere du pays des Comans, nous fumes logez bien une lieue loin de ses tentes & de sa Cour; & comme on nous menoit devers lui, onnous avertit qu'il nous falloit passer; entre deux feux, ce que nous ne voulions faire en aucune façon: mais ils nous dirent que nous ne dévions faire aucune difficulté de cela, car ce n'étoit qu'afin que si par hafard nous avions quelque mauvais desseincontre leur Maître & Seigneur, ou si nous portions quelque venin, le feu pût em-porter tout cela, Nous le leur accordames pour ce sujet-là, & pour ôter tout soupçon de nous. Etans arrivez à sa horde on tente, un de ses Officiers & Intendans, nommé Eldegay, nous demanda avec quels presens nous le voulions saluer; nous lui répondimes de même qu'à Corrensa. Ayant receu nos presens, & entendu les causes de norre voyage, ils nous firent entrer dans la tente du Prince, avec la reverence accoutumée, & l'avis de ne point toucher le sueit de la porte; puis nous proposames

mes interpretendre eve, furer Arab Bath tentia nonere cuele fut quantity

mes. Le gnifi que l éleu femr gran deux lesh Ses t gran Hong en la pelle ce n' allan me f nous pere

> On de la boire

gui-Cor-

ce

bien our; on entre faire que

haflein
nous
emmes
con
nous

uels lui yant s de lans ac-

mes

mes nos lettres, le priant que quelque Interprete nous fut donné pour les faire entendre: ce qui fut fait le jour de la Parafeeve, ou du Vendredy faint. Nos lettres furent translatées en langue Esclavonne, Arabique, & Tartaresque, & presentées à Butby, qui leut & remarqua tout fort attentivement. Ensuite nous sumes ramenez à notre logement, mais ils ne nous donnerent pour tout manger qu'une petite écuelée de mil pour une fois, & cela ne fut que la première nuit que nous arrivasmes.

Le Prince Bathy tient une grande & magnifique Cour, & a toustfes officiers, ainsi que l'Empereur même. Il est assis en un lieu éleué comme un trône, avec une de ses femmes; tous ses freres, enfans, & autres grandsSeigneurs font affis fur un banc entredeux. Le reste est assissen verre derriere eux. les hommes à droite, & les femmes à gauche. Ses tentes sont de fine toile de lin, & fort grandes, elles avoient été autrefois au Roi de Personne n'ala hardiesse d'entrer Hongrie. en sa tente, excepté sa famille, s'il n'y est appellé, quelque grand & puissant qu'il soit, se ce n'est qu'on sache que Bathy le vueille. En allant nous fumes affis au côté gauche, comme font tous les Ambassadeurs, mais quand nous retournames de la Cour de leur Empereur, on nous mit toujours à droite.

On met au milieu une table proche la porte de la tente, & for cette table on pose le boire dans des coupes d'or & d'argent. Et

jamais

RELATION DU VOYAGE **308** jamais le Bathy, ou autre Seigneur Tartare ne boit, principalement en public, qu'il n'y ait quelqu'un qui chante & joue de quelque instrument, & quand il va à cheval, on lui porte toujours un parafol sur la tête au bout d'une lance. La même choie se fuit à tous les autres grands Princes & Seigneurs Tartares, & à leurs femmes austi. Le Prince Bathi est assez aftable aux fiens, qui ne laissent pas pour cela de le craindre fort. Il est cruel en les guerres, & plein de ruses & de stratagemes; car ayant fait la guerre depuis long temps, il y est assez experimenté.

# CHAPITRE. XII.

Comment partant d'auprès de Bathi ils passerent par le pays des Comans & des Cangites.

E Samedi saint nous sumes appellez à la Cour, où l'Intendant des affaires de Bathi nous sit entendre de sa part qu'il salloit que nous allassions vers l'Empereur Cuyné, mais que quelques uns des nôtres demeurassent là, disant que c'étoit pour les renvoyer vers le l'ape, auquel nous écrivimes par eux, pour lui rendre raison particuliere de tout notre voyage. Mais comme ils retournoient par les terres de Monty ils y furent arrestez jusqu'à notre retour.

Le jour de l'asques ayant dit notre Office, & mangé tellement quellement, nous partiRON Ce pas tre istu re, Cc ne tou de me No fon la que fix tra do fen dep

par

No leve Bay les avo

Cordes être enf

Ala

nien

grie.

partimes avec les deux Tartares que Corsous a nous avoit fait donner pour guides : Cette separation d'avec les notres ne fût pas sans beaucoup de larmes de part & d'autre ne fachant quelle bonne ou mauvaile issue auroit ce voyage que nous allions faire, & si nous allions à la vie ou à la mort. Cependant nous étions si foibles, que nous ne pouvions quasi nous tenir à cheval; car tout ce Caresme-là nous n'avions vécu que de mil, avec de l'eau & du sel; & de même en tous les autres jours de jeune-Nôtre hoisson n'avoit été que de la neige fonduë au feu. Nous passions donc par la Comanie fort viste à cheval, d'autant que nous avions des chevaux frais cinq à fix fois le jour, fi.ce mest lors que nous traversions les deserts : car alors on nous donnoit des chevaux plus forts, qui peufsent durer au travail continuel, & cela, depuis le commencement du Caresme, jusqu'à huit jours après Pasques...

Ce pays de Comanie a immédiatement au Nord aprés la Russie, les Morduins, & les Bileres, c'est à dire, la grande Bulgarie, les Bastarques, qui est la grande Hongrie, puisles Parofices, & les Samogedes, qu'on die avoir la face de chien; qui sont sur les rivages deserts de l'Ocean. Au Midiil a les-Alans, les Circasses, les Gezares, la Grece, Constantinople, & les terres des Iberiens, des Cathes, & des Brutaques, qu'on tient être Juiss, & qui portent la tête toute rase: ensuite le pays des Bythes, des Georgiens, Armeniens. & Turcs. A l'Occident est la Hon-

e Offinous parti-

artaro

qu'il

ue de

à che-

arafol

a mê-

zrands

leurs

Tezaf-

ur ce-

atage-

s long

s palle-

llez à

res de

'il fal-

or Cuy-

emeu-

es ren-

ecrivi-

articu-

me ils

y ils y

grie, & la Russie. Mais ce pays de Comanie est grand, & de longue étendue, dont les peuples ont été la pluspart exterminez par les Tartares, les autres s'en sont fuis, & le reste est demeuré en servitude sous eux; & mêmes plusieurs qui étoient eschappez se sont depuis venus remettre sous leur joug. De là nous passames au pays des Cangites, qui a disette d'eau en beaucoup d'endroits, ce qui est cause qu'il y a peu d'habitans. De sorte que les gens de Jeroslaus, Duc de Russie, passant par là pour aller en Tartarie, moururent la plus-part de foif dans ces deserts. En ce pays, & en celui de Comanie, nous trouvames encore plufieurs têtes & offemens de morts gifans çà & là comme des ordures.

Nous fumes environ depuis l'Octave de Pafques jusques à l'Ascention à traverser ce pais. Tous les habitans étoient campagnars, & non plus que les Comans, ne s'adonnent point au labourage des terres, mais vivent de leurs bestiaux seulement. Ils n'ont point de maisons baties, & n'habitent que sous des tentes: car les Tartares y ont tout détruit & ruiné, & tiennent tout le pays, & ainsi ceux qui y tont restez vivent sous seur servitud:

ruin Seig (le te fa gran ville terre con Cad Cha

> N cent entr a bâ re; pere avec nou lac, tagr

> > où e ges alor

> > Cati

frer

# CHAPITRE XIII.

Comment ils arrivérent à la Cour de celui qui devoit être élu Empereur.

Es Cangites nous entrames en la terre J des Bijermins, qui parlent Coman, mais suivent la loi des Sarasins. Nous y trouvames grand nombre de villes & de châteaux tous ruinez, & beaucoup de villages desertez. Le Seigneur de ce pais étoit appellé l'Altisoldan. (le grand Soudan) il fut exterminé avec toute sa race par les Tartares. Ce pays a de trèsgrandes montagnes; du côté du Midy les villes de Jerusalem, Baldach, & toute la terre des Sarafins. Non loin de là sur les confins habitent deux Princes Tartares, Buri & Cadan, fils de Thiaday, qui fut fils de Cingis Cham. Du côté du Nord est le pays des Noirs Cathaiens, & l'Ocean: là demeure Sibane frere de Bathi.

Nous cheminames par ce pays depuis l'Afcension jusqu'à l'Octave de S. Jean; puis nous entrames dans le Cathay noir, où l'Empereur a bâti un Palais: là nous sumes conviez à boire; & celui qui y commandoit pour l'Empereur sit danser devant nous deux de ses sils, avec les principaux du lieu. Au sortir de là nous trouvames une petite mer, ou un grand lac, sur le bord duquel il y avoit une petite montagne, où l'on dit qu'est un certain trou par où en Hiver sortent de telles tempestes & orages de vents, qu'il y a grand danger d'y passer alors. L'Eté même on y entend un grand bruis

НЛ-

rie elt

peu-

tte eft

spluis ve-

s paf-

d'eau

qu'il

ens de

pour

en ce-

e plu-

çà &

ePaf-

pais.

k non

int au

aifons

ar les tien-

iont.

bruit de vents, mais ceepndant il en sort bien pen dehors. Nous cheminames plusieurs jours le long de cette mer, qui, bien que petite, a toutesfois bon nombre d'Isles: nous la laissames à main droite.

En ce pays-là habite Ordu, que nous avons dit être le plus ancien Capitaine & Duc des Tartares. Il ytient la Cour ou horde que son pere avoit, & son Palais est celui de l'un de ses semmes. Car la coutume des Tartares est que les Cours des Princes & Seigneurs ne se detruisent jamais, & l'ordre, entr'eux que quelqu'une de leurs semmes les gouverne: & on leur fait des presens, comme aux Seigneurs mêmes. Nous arrivames donc à cette premiere Cour de l'Empereur, où il y avoit une de ses semmes.

## CHAPITRE. XIIII.

Comme ils arriverent à la Cour de Cuyné, designé Empereur.

Tant arrivez là, nous ne sumes point appellez en Cour, parce que nous n'avions pas encore veu l'Empereur; mais ils nous laisserent en notre tente, selon leur coutume, où nous sumes bien servis de tout, & nous y sirent reposer un jour tout entier, sans sortir. De là passant outre la veilse de saint Pierre & de saint Paul, nous entrames en la terre des Naymans, qui sont Payens: le jour de la Fête il y tomba si grande abondance de neige, qu'il faisoit un tres-grand froid: car le pays est mon-

tagr res ne l mai des tuë veri mes Tai enti viite vini fign gen mei que plui de 1 nou arre que ne i pou tin: nou rela ours le toutesames à

s avons
es Taron pere
es femque les
ruisent
elqu'uon leur
rs mêemiere
de ses

uyné,

int apavions s nous itume, nous y fortirerre & re des a Fête qu'il

montatagneux, & excessivement froid; Il n'yagueres de campagnes. Les deux susdites nations ne labourent, ni ne cultivent point la terre, mais à la mode des Tartares habitent sous des tentes, qu'eux-mêmes avoient alors abbatuës. Nous fumes plusieurs journées à traverser ce pais-là, jusqu'à-ce que nous entrames en celui des Mongales, qui sont les vrais Tartares. Nous employames trois semaines entieres & plus à le passer, allant bien viste, & le jour de la Magdeleine nous parvinmes au lieu, où étoit Cuyné Empereur defigné. Nous fimes ce chemin en grande diligence, car nos guides avoient en commandement de nous y faire arriver bien tôt, à cause que la Cour solemnelle y avoit été publiée plusieurs années auparavant, pour l'élection de l'Empereur. Si bien que chaque jour nous nous levous de grand matin, & allions sans nous arrester & sans rien manger jusqu'à la nuit, quelquesfois nous arrivions si tard, que nous ne mangions rien le soir, & ce qui devoit être: pour notre souper, on nous le donnoit le matin: nous changions souvent de chevaux, que nous faissons aller au grand trot, sans aucune relache.

## CHAPITRE. XV.

Comment Cuiné reçut les Religieux.

E fit donner une tente, & deffrayer, comme ils font les Tartares mêmes, mais beaucoup mieux

404 RELATION DU V OYAGE

mieux qu'à tous les autres Ambassadeurs. Nous ne sumes point appellez devant lui, à cause qu'il n'avoit pas encore été élu Empereur, & qu'il ne se mêloit de rien. Toutes Bathi n'avoit pas laissé de lui envoyer par écrit tout ce que nous lui avions dit, & tout ce que nos lettres contenoient. Comme nous cumes donc demeuré là cinq ou six jours, il nous envoya vers sa mere, où se faisou l'assemblée generale & solemnelle. Nous trouvames-là une tente de pourpre blanc très grande, telle à notre avis, qu'elle étoit capable de tenir plus de deux mille personnes. A l'entour on avoit sait élever un échassaut ou pallissade de bois, rempli de diverses figures & peintures.

Etant donc là avec les Tartares, qui nous conduissient, nous vîmes une grande assemblée des Ducs & Princes qui y étoient venus de tous cotez, avec leurs gens, & chacun étoit cheval aux environs par les campagnes & collines. Le premier jour ils se vetirent tous de pourpre blanc, au second de rouge, & ce fut lors que Cuiné vint en cette tente : le troisiéme jour ils s'habillerent de pourpre violet, & le quatrieme de très fine écarlate, ou cramoi-A la pallissade proche de la tente il y avoit deux grandes portes, par l'une desquelles devoit entrer l'Empereur seul, & il n'y avoit aucune garde, encore qu'elle denfeurât toute ouverte, d'autant que personne entrant ou sortant n'osoit passer par là; mais tous les autres entroient par l'autre, où il y avoit des gardes portantépées, arcs & fleches. De forte que si quelqu'un s'approchoit de la tente au dede-là
le po
tiroit
Seign
porte
d'arg

A de la toier reste attei rent jusq men rent cerv de c cou à bo être ente & f: fer. de Kit de  $B_{a_i}$ dan nou ces CCL que qui

m:

de-là des bornes qui avoient été posées, si on le pouvoit attraper, il étoit battu, sinon on le tiroit à coups de sleches. Il y avoit là plusieurs Seigneurs, qui au harnois de leurs chevanx portoient à notre jugement plus de vingt marcs d'augent.

d'argent.

Ainsi les Chefs & Ducs éroient au dessous de la tente, où ils parloient ensemble, & traitoient de l'élection de l'Empereur. Tout le reste du peuple étoit au dehors de la palissade, attendant ce qui seroit resolu. Après ils se mirent à boire du lait de jument, ce qui dura iusqu'au soir', & nous étions étonnez comment ils pouvoient tant boire. Puis ils nous firent entrer dedans, & nous donnerent de la cervoite, parce que nous ne pouvions boire de ce lait. Ils pensoient nous faire ainsi beaucoup d'honneur, & nous convioient tortement à boile, ce que nous ne pouvions, pour n'y être pas accoutumé. Nous leur donnaines à entendre que cela nous étoit incommode & facheux, surquoi ils cesserent de nous pres-Au dehors étoient le Duc Jerofiaus de Susdal en Russie, plutieurs Seigneurs Kitayens, & Solangues; puis deux fils du Roi de Georgie, un Ambassadeur du Calipne de Baldac, qui étoit Soudan, plusieurs autres Soudans & Amiraux des Sarafins. Selon qu'on nous ledisoit, il y avoit plus de quatre mille de ces fortes d'Ambassadeurs & Députez, tant de ceux qui portoient des tributs & des pretens, que des Soudans. Ducs, & autres Seigneurs, qui venoient, ou se rendre eux-mêmes aux Tartares, ou leur prêter obeissance pour leu s maîtres. Ils étoient tous au denors de la paipallif-

nous
affemvenus
n étoit
nes &
nt tous
& ce
troifié-

let, &

ramoite il y

esquel-

il n'y

Meurât

entrant ous les

oit des

De forente au

de-

deurs. lui, à

Empe-Tou-

voyer

omme

jours,

tailoit Nous

c très

l'en-

ar ou

406 RELATION DU VOYAGE
lissade, & on leur y donnoit aussi à boire.
Tous tant qu'ils étoient nous donnoient toujour le haut bout, & au Duc Jeroslaus,
quand nous étions tous ensemble en ce même lieu.

#### CHAPITRE XVL

## Commem Cuiné fut élu solemnellement Empereur.

Ous demeurames là environ un mois, & nous pensons bien que durant ce tems là l'election Imperiale se fit en cette assemblée, mais qu'elle ne fut pas publiée; & il y avoit apparencede cela, sur ce que Cuiné sortant de sa tente on chantoit devant lui, & on lui faisoit la reverence, avec de belles bagnettes, ayant au bout un flocon de laine d'écarlate, ce oui ne se faisoit à aucun Chan ou Prince quei qu'il fut, quand il tortoit. Cette Cour solemnelle est appellée par eux Syra Orda. En partant de ce lieu nous allâmes tous à cheyal à trois ou quatre lieues de là, en un autre lieu, ou en une belle plaine le long d'un ruisseau courant entre des montagnes, où il y avoit une autre tente préqu'ils appelloient la Horde dorée. C'est-là que Cuiné devoit être établi sur son trone, le jour de l'Assomption, mais à cause de la grele & de la neige qui tomba ce jour-là, la ceremonie sut differée. Cette tente étoit fort riche, & appuyée sur des colonnes couvertes de lames d'or, attachées avec des cloux d'or. Le haut étoit couvert & tapissé d'écarlare

late étoff

N Barth affen noit ! uns pierro priere jours qui n faifoi à que nous euren nies, quere Chans fuite 1 non i pas se

Ces d

De

Tous mirent lequel

boire. t touoslaus. e mê-

is, & ems là blée, appatente revea bout faisoit quand ippele lieu quatre belle e des e prédorée. nitrôise de ur-là, étoit

cou-

cloux 'écar-

lare

late par dedans; mais par le dehors d'autres étoffes.

Nous fumes en ce lieu-là jusqu'à la saint Barthelemy, auquel tems il y eut une grande assemblée de toutes parts, & chacun se tenoit la face tournée vers le Midy. Quelquesuns d'eux demeuroient éloignez à un jet de pierre des autres, & faisoient incessamment des prieres & des agenouillemens vers le Midi, toujours en s'éloignant davantage. Mais nous, qui ne savions si c'étoient des charmes qu'ils faisoient, ou si c'étoit reverence à Dieu, où à quelqu'autre chose, nous ne voulumes pas nous agenouiller comme eux. Après qu'ils ourent été assez, long temps à faire ces ceremonies, its retournerent versiles tentes, & colloquerent Cuyné sur son siege Imperial, & les Chans istéchirent les genoux devant lui; ensuite tout le reste du peuple en sit autant, sinon nous qui ne lui devions rien, & n'étions pas ses sujets.

Ces deux chapitres sont tirez de Simon de saint Quentin.

## CHAPITRE XVII.

De la solemnité observée en son sacre & a son couronnement.

En l'an 1246. Cuyne, dit Gogcham, c'est à dire Roi ou Empereur, sut ainsi sacré, Tous les Seigneurs assemblez en ce lieu-là, mirent un siege doré au milieu d'eux, sur " ils le firent seoir, disant, Nous

nandons que vous prions, & vous comnandons que vous ayez puissance & domination sur nous tous: il leur répondit; Si
vous voulez que je sois votre Roi, n'étes-vous
pas resolus & disposez un chacun de vous àfaire tout ce que je vous commanderay, de venir
quand je vous appelleray, & manderay, d'aller où je vous voudray envoyer, & de mettre
nà mort tous seux que je vous diray? Ils répondirent tous ouy: Donc, ce leur dit-il,
il, d'ici en avant ma simple parole me servira
de glaive: à quoi ils consentirent tous.

Cela fait, ils posserent en terre un seutre, sur lequel ils le sirent asseoir, lui, disant, Regarde en hant, & reconnois Dien, & considere le siege de seure où tu es assis; Si tu gouvernes bien ton Etat; si tu es liberal; & in gouvernes bien ton Etat; si tu es liberal; & in honores les Seigneurs, schaeun selon sa dignité & son rang, tu domineras avec, magnificence & splendeur, toute la terre sera soumé à ta Seigneurie: Dieu te donnera sout ce que ton cœur desirera; mais si tu sais le contraire de tout cela, tu seras miserable, vil contemptible, & si pauvre, que tun'auras pas même en ta puissance le seutre sur lequel tu es assis.

Après cela, ces Barons firentasseoir la semmes de Gogchan sur le même seutre auprès de lui, puis ils les éleverent tous deux en l'air, & les proclamerent hautement, & à grands cris, Empereur & Imperatrice de tous les Tattares. Ensuite de cela, ils sirent apporter devant le nouvel Empereur un nombre infini d'or & d'argent, & de pierreries, & autres richesses que ChaChag donn cela. diver qui e der p leur qu'ai cuite diffri ceau dont

AC CE

les I qu'à prend'êtr Cuya lang Man dit p & M

pelle

rest to

**Dlabl** 

Chagadacan avoit laissées après sa mort, & lui s comominat; Si es-vous is afaie venir , d'almetire répondit-il, Servira

feutre, disant, & con-

Si tu al; &

lice , fi

selon sa is avec rre sera

donnera

u fais le le, vil

n'auras

equeltu

la femprès de

r, & les

s cris.

artares.

devant

d'or & lies que

Cha-

donnerent plein pouvoir & Seigneurie sur tout cela. Aussi tot il en fit, comme il lui pleut, divers presens à tous les Princes & Seigneurs qui étoient là, & pour le reste il le fit garder pour lui. Puis ils se mirent à boire, selon leur coutume, & continuerent la beuverie jusqu'au soir. Après furent apportées des chairs cuites sans sel en des chariots, & tout cela sut distribué par les officiers, à chacun son morreau. Au dessous du la tente du Cham on fit donner de la chair & du potage, avec du sel; & cela dura tout le temps de la felte.

### CHAPITRE. XVIII.

Des divers noms du Cham, & de ses Princes & Armées.

E nom de Cham est appellatif, & veut dire Roi, ou Empereur, ou Magnifique: les Tartares ne donnent ce nom particulier qu'à leur Prince, taisant son nom propre. prend aussi à gloire de se dire fils de Dieu, & d'être ainsi nommé par les hommes. Son nom Cuyne & Gog ou Gug est la même chose en leur langue; Gog est son nom propre, & Magog ou Mangu celui de son frere. Le Seignenr a prédit par son Prophete à Ezechiel la venuë de Gog & Magog, & nous a menacé de ruine & de defolation parmi eux. Aussi les Tartares s'appellentils Mongles, où Mongols. Ce Gog-Cham est tout anuné à la ruine des hommes, & semblable à un four ardemment échausté, pour conconsumer. Il a toujours cinq armées prêtes à subjuguer ceux qui ne lui voudront point obeir de leur bon gré. Sur les limites de la Ferse il a le Prince Baiothnoy, qui a conquis toutes les terres des Chrétiens & des Sarasins, jusques à la mer Mediterranée, & à Antioche, & mêmes deux journées par delà. De sorte que depuis la Perse jusques là il lui a gagné quatorze Royaumes. Baioth est son nom propre, & Noy est un nom de dignité. Il y a un autre Duc, nommé Correnja, du côté des Chrétiers Occidentaux, qui a une armée de soixante mille hommes, toujours en garde, de peur que les Chrétiens & autres ne les viennent prendre

au dépourveu.

Bathy est le plus grand Prince des Tartares, il est affez doux & benin aux siens, qui ne laissent pas de le craindre fort. Mais il est aussi tres-cruel aux autres. Son armée est de six cens mille hommes, à favoir cent soixante mille Tartares, & quatre cens cinquante mille, tant Chrétiens, qu'autres, qui sont Infideles. On dit qu'il a sept fois plus de gens de guerre que n'en a Baiethnoy. Le Chamtient donc toujours cinquimées, dont le nombre ne se peut conter. Baioth, ce dit-on, a dix-huit freres, non pas tous de mêmes pere & mere:chacun d'eux a au moins dix mille hommes sous soi. Il n'y en a eu que deux qui soient entrez dans la Hongrie: & l'on dit qu'ils devoient aller trente ans-durant toujours en avant en combattant. Mais depuis que leur dernier Empereur fut empoitonné, il sont demeurez en repos; maintenant qu'ils en ont un autre, ils se preparent derechet à la guerre, comme auparavant.

CHA-

D

au pl fage, fes n le vo de g Chre en fa fuite qu'il Ils f qu'il. Prêti appo Char te, c bliqu res, là m Tart tres

> ne p ger, être répo fois

toien

#### CHAPITRE. KIX.

De l'age & mœurs de Cuyné, & de son seau Imperial.

'Empereur Cuyné, quand il fut éleu & couronné, avoit environ 40 ou 45. ans au plus, il étoit d'une stature moyenne, fort sage, avilé, serieux, & plein de gravité en ses mœurs & façonside faire. Personne ne le voyoit gueres rire, ou faire autre action de gayeté, ainsi que nous le disoient les Chrétiens, qui demeuroient 'd'ordinaire en sa Cour; & mêmes les Chrétiens de sa fuite, & ses domestiques, nous asseuroient qu'il avoit la volonté de se faire Chrétien. Ils se fondoient en cette creance, sur ce qu'ils lui voyoient tenir auprès de soi des Prêtres Chrétiens; auxquels il donnoit des appointements. Il avoit toujours aussi une Chapelle ou Oratoire devant sa grande tente, où des gens d'Eglise psalmodioient publiquement, & faitoientle Service aux heures, comme les Chrétiens Grecs, bien que là même il ty eut une multitude infinie de Tartares, & autres nations. Mais les autres Ducs & Princes Tartares n'en permettoient pas autant.

La coutume de cet Empereur est de ne parler jamais lui-même à aucun étranger, quelque grand & qualifié qu'il puisse être: il les écoute seulement, & seur répond par ses truchemens: toutes les fois qu'on lui propose quelque affaire,

CHA-

rêtes à

point de la onquis

afins.

ioche, rte que

é qua-

propre,

autre

réties s

te mil-

ur que

rendre

rtares,

qui ne

st auffi

ix cens

mille

, tart

s. On

re que

ujouis

conter.

as tous

moins

eu que

& l'on

nt tou-

uis que

il font

en ont

guerre,

ou qu'on reçoit la réponse, il faut toujours être à genoux; & quandjune fois il a dispolé d'une affaire, il n'est permis à qui que ce foit de lui en parler davantage. Cet Empereur a un Procureur, ou Intendant, & des Secretaires & Officiers pour les affaives, tant publiques que particulieres; mais point de gens de plaidoierie & de chicane; car tout se fait là selon la volonté de l'Empereur, sans plaidoyés, ni procés, on autres formalitez. Les autres Princes Tartares en font de même en leurs Cours

& en toutes leurs affaires.

Etant en cette Cour solemnelle publiée long temps auparavant, nous avons reconnu que depuis fon élection, cet Empereur a avec tous les Princes levé sa bannière contre l'Eglise de Dieu, & contre l'Empire Romain, bref contre tous les Rois & Princes Chrétiens, & tous les peuples de l'Occident, si ce n'est que, ce qu'a à Dieu ne plaile, l'on veuille faire tout ce qu'il mande au S. Pere & à tous les Rois & nations de la Chrétienté, à savoir de lui rendre obeillance & sujetion; d'autant qu'excepté la Chrétienté il n'y a point de pais au monde qu'ils ne tiennent soumis à eux. C'est pourquoi ils se préparent puissamment à la guerre contre nous. Occoday, pere de cet Empereur, quiavoitété empoisonné, étoit resté quelque tems en repos, sans faire la guerre. Enfin ils n'ont d'autre dessein, comme j'ay déja dit, que de s'assujettir tout le monde, suiyant le commandement que leur en a laissé leur premier Empereur Cingis, De

reci pere fait

le g nep ayar nou

lettr

d 1

de fo

au C

ce di

les b

Con

pell

mie

les i

VOV

d'au

trou te p la p PEr

en fo moi N ajours
ilpolé
jue ce
Emaffaiieres;
e chiolonté
rocés,
rinces

Cours

ubliée reconpereur nniere **Empire** Prin-1'Ocieu ne nations rendre xcepté monde t pourguerre ereur, ¿ quel-. Enfin y déja le, luia laissé

De

De sorte que cet Empereur en toutes les lettres s'intitule toujours, La force de Dien, & l'Empereur de tout le monde. Autour de son seau sont gravez ces mots, Un Dieu au Ciel, & Cuynê Cham sur la terre, la force de Dieu, & le seau de l'Empereur de tous les bommes.

## CHAPITRE XX.

Comment les Religieux Ambassadeurs eurent accez vers l'Empereur.

E N ce lieu même où l'Empereut Cuynt fut mis sur le trone, nous sumes appellez vers lui; & après que Ching ay son premier Secretaire eut pris nos noms par écrit, les noms de ceux par qui nous étions envoyez, avec celui du Duc des Solangues, & d'autres encore, il les cria à haute voix, les recitant tous l'un après l'autre devant l'Empereur, ses Princes & ses Seigneurs. Cela fait, chacun de nous flêchit par quatre fois le genouil gauche, & nous fumes avertis de ne pas toucher le sueil de la porte: puis nous ayant soigneusement fouillez pour voir si nous ne portions point de couteaux, n'en trouvant point, nous entrames dans la tente par la porte du côté d'Orient: car par la porte d'Occident nul n'ose entrer que l'Empereur. Tous les autres grands Ducs en font de même en leurs tentes: Mais les moindres n'y regardent pas de si près.

Nous eumes ainsi accez vers l'Empereur

la premiere fois depuis fon intronifation: tous les autres Ambassadeurs furent aussi receus de même par lui, mais il y en eut peu qui entrerent en sa tente. Ces Ambassadeurs lui firent une infinité de presens, comme depieces de famit, de pourpre, d'écarlates, de cramoisi, avec des ceintures & des baudriers de soye, des tissus d'or, des fourrures tres-riches, & choses semblables. On lui presenta ausli un parasol pour porter sur la tête, lequel étoit tout semé de pierreries. Un Gouverneur de Province lui amena des chameaux caparassonnez d'écarlate; d'autres lui presenterent des selles de chevaux faites avec certains resorts, par le moyen desquels on pouvoit fort ailément s'y asseoir: outre cela beaucoup de chevaux & de mulets richement enharnachez, & armez, les uns de cuir, les autres de fer. On nous demanda si nous n'avions austi rien a lui donner, mais il n'y avoit pas moyen, car nous avions ucja employé & dépensé tout ce que nous avions apporté. Là même, un peu loin des tentes, on avoit mis sur une colline plus de cinq cens chariots, pleins d'or, d'argent, & d'habits de soye. Tout cela fut partagé entre l'Empereur, & ses Princes & Seigneurs: après quoi ils en firent des presens aux leurs, comme il leur plut.

Com

tent don nou sup la c aufl lion bier perc enri mor To dan dro étoi la fa rier de i que ies, d'ai

> qui en on

de i

#### CHAPITRE. XXI.

rent en divers lieux, & de la mort de leroslans Duc de Russie.

Près cela, nous fumes en un autre endroit, où il y avoit une tres riche tente toute de pourpre, ou couleur de Roi, dont les Kitaiens avoient fait present. On nous fit entrer là dedans & à chaque fois que nous entrâmes, on nous faitoit boire de la cervoite, ou du vin, & on nous donnoit aussi de la chair cuitte à manger, si nous voulions. Là dedans il y avoit un lieu élevé & bien accomodé, où étoit le trone de l'Empereur, tout d'yvoire, à diverses figures, enrichi d'or, & depierres precieuses. Ony. montoit par degrez, il étoit rond par enhaut. Tout à l'entrée il y avoit des bancs, où les dames s'affeoient du coté gauche : au côté droit personne n'étoit assis; mais les Ducs étoient sur des bancs plus bas, au milieu de la salle; puis il y en avoit d'autres assis derriere eux; & chaque jour il y arrivoit grande multitude de dames. Ces trois tentes que nous avons dites, étoient fort spacieules, & les femmes de l'Empereur en avoient d'autres assez belles & assez grandes, faites de feutre blanc.

Là l'Empereur se separa d'avec sa mere, qui s'en alla en un quartier du païs, & lui en un autre, pour exercer la Justice. Car on a voit pris une de ses savorites, que l'on

S 4

ac-

HA-

ation:

aussi en eut

nbassa-

. com-

l'écarres &

r, des

lables.

ri por-

mé de

ovince

ez d'é-

felles

florts,

ore ai-

oup de

harna-

autres.

avions

r avoit

nployé

appor-

es, on

q cens

habits

PEm-

après

leurs,

## 418 RELATION DU VOYAGE

accusoit d'avoir empoisonné le seu Empereur son pere, au temps qu'il avoit envoyé son armée dans la Hongrie, ce qui sut cause qu'ils ne firent rien, & qu'ils s'en retournerent. On fit le procés à cette semme, & à quelques autres des complices,

qui furent tous executez à mort.

En ce même tems mourut Jeroslaus, le grand Duc de Soldal, ou Susdal en Russie. Il avoit été appellé vers la mere de l'Empereur, où par honneur on le sit manger à boire de sa main même: mais si tôt qu'il sur retourné en son logement, il tomba malade, & mourut au septiéme jour. Son corps devint tout livide & taché, & l'on disoit tout haut qu'il avoit été empoisonné, afin d'avoir plus facilement toute sa Seigneurie.

## CHAPITRE. XXII.

Comment les Religieux presenterent leurs lettres à l'Empereur, & en eurent reponse

Ous fumes donc menez devant l'Empereur, qui ayant sceu par nos conducteurs que nous avions été envoyez vers lui, nous renvoya à la mere: Car deux jours après son couronnement il avoit intention, comme nous l'avons dit, de desployer sa banniere contre toutes les nations de l'Occident, & il ne vouloit pas que nous le sceussions. Etant donc revenus en notre logis, nous demeurames quelques jours ainsi

aini on trai & d **fer** affe trou êto nou fien per de nou avo qué fit avio que dev pe gue rép que éto que pos qu'

& 0

nou

que Pap

reti

Impe-

vové

ui fut

en re-

fem-

lices,

s, le ussie.

nger

qu'il

omba-Son

l'on

ifon-

te fa

s let-

Em-

con-

deux.

t in-

def-

cions

no-

ours

infi

ainsi: puis nous retournames à sa Cour. où nous fumes bien un mois entier si mak traitez, que nous étions demi morts de faim & de foif. Ce qu'on nous donnoit à despenser pour quatre jours, à peine eut il été assez pour un, & qui pis est, nous ne trouvions rien à acheter, car le marché êtoit trop loin. Mais Dieu eut pitié de nous: il uous fit connoitre un certain Rus sien, nommé Cojme, Orfevre, que l'Empereur aimoit fort; celui-là nous affista de ce qu'il put en tout ce temps-là. nous fit voir aussi le throne Imperial qu'ilavoit fait, & son seau, qu'il avoit fabriqué. Aprés tout cela, l'Empereur nous fit dire par son Secretaire Chingay, que nous eussions à mettre par écritce que nous avions à lui dire, & à le lui envoyer; ce que nous fimes.

Plusieurs jours aprés il nous sit appeller devant lui, & nous demanda si auprès du Pape il y avoit quelqu'un qui entendit la langue Russienne, le Sorasin, ou le Tortare. Nous répondimes que non; qu'il y avoit bien quelques Sarafins vers l'Occident, mais qu'ils étoient assez loin du lieu où étoit le Pape: que toutefois nous trouvions bien à propos qu'ils prissent la peine de nous écrire ce qu'ils voudroient en langue Tartaresque, & qu'ils nous le fissent interpreter, afin que nous le missions par écrit en la notre, & que nous presenterions l'un & l'autre au Pape notre Maitre. Aprés cela, nous nous retirames, & demeurames ainsi jusqu'à la S. Martin, qu'on nous fit derechef appel-SI

418 RELATION DU VOIAGE

ler. Alors vinrent vers nous Kadac, Intendant de tout l'Etat, Chingay, Bala, & plusieurs aurres Secretaires, qui nous interpreterent de mot à mot ce qu'ils voutoient nous faire entendre; ce qu'en même tems nous écrivions en langue & en caracteres Latins, & eux se faisoient interpreter chaque mot que nous écrivions, de peur que nous ne faillissions en quelque chose-Quand les deux Ecritures furent achevées, ils nous les firent lire une & deux fois, afin qu'il n'y eut rien de plus ou de moins: nous demandant si nous entendions bien tout, comme il étoit necessaire. nous donnerent aussi des lettres en langue Sarafine.

# CHAPITRE. XXIII.

Comment ces Religieux furent congediez.

Ous fomes avertis par nos Tartares oue l'Empereur avoit dessein d'envoyer les Ambailadeurs avec nous, mais nous jugeames bien qu'il vouloit que nous mêmes en sissions instance; & de fait, un de nos Tartares, le plus ancien, nous le conseilloit : cependant nous ne trouvâmes pas cela à propos; & pour cet effet nous lui simes dire, que ce n'étoit pas à nous à demander cela, mais que si la volonté de l'Empereur étoit d'envoyer des Ambassadeurs, nous les recevions tres-volontiers & les conduirions, Dieu aidant, en toute asseurance.

Nons

qu' ave ven qui Cità que & fit eau & 8 que gne que me con hab ave Am \qu' HOL enle pen frui ge au Jett

cell

arri

gni

fête

ave tée:

419

en-

, Ina, & is invounême
actereter
peur
hofeichedeux
u de
lions
Ilsngue

ares nvonous mes nos

loit: la à s dinder reur

s.les duie. lous

Nous trouvions par plusieurs raisons, qu'il n'étoit pas expedient qu'il en envoyat avec nous: parce que nous craignions que venant à voir les guerres & les dissentions qui étoient parmi nous, ceta ne les excitât davantage à nous venir attaquer; que ce seroient autant d'espions entre nous, & qu'enfin nous craignions qu'on ne leur fit déplaisir, ou qu'on ne les tuât, à cause que les notres étoient un peu siers & arrogans. Il arriva mêmes, que quelques uns de nos serviteurs, ayant été à la priere du Cardinal, Legat d'Allemagne, envoyez vers lui en habit Tartaresque, ils furent en danger d'être assommez des Allemans par le chemin, & contraints pour 'e garantir de quitter ces habillemens là. Or la contume des Tartares est, de ne faire jamais paix ni tréve avec ceux qui ont tué ou mal traité leurs Ambassadeurs, & ils n'ont point de cesse Aqu'ils ne s'en soient vangez. Outre cela nous apprehendions qu'on ne nous les enlevat par force: & enfin nous ne pensions pas que leur venuë fut de grand fruit, puis qu'ils n'avoient autre charge & pouvoir que de porter des lettres au Pape, & aux autres Princes, lesquelles lettres n'étoient pas d'autre substance que celles que nous portions; quand il n'en arriveroit point pis, comme nous craignions. Trois jours aprés, à savoir la fête de S. Brice, il nous donnerent congé, avec des lettres de l'Emperenr, cachetées de son seau & de là nous fumes

## 425 RELATION DU VOIAGE

envoyez vers sa mere, qui nous sit present à chacun d'un vestement de peau de renard, qui avoit le poil en dehors, & d'un autre d'escarlate. Mais nos Tartares en desroberent quelques pieces de chacun; & en prirent plus de la moitié de celui qui avoit été donné à nôtre garçon; ce que nous sçeumes bien, mais nous n'en voulumes point saire semblant.

## CHAPITRE. XXIV.

Comment les Religieux s'en retournerent.

Tant sur notre départ, nous chemi-L'names tout le long de l'Hyver, cou-Chant dans les deserts, souvent sur la neige, finon que nous nous fissions une place & un giste sur la terre avec le pied. Il n'y avoit là que campagnes rases, sans aucuns arbres, & souvent le matin nous nous trouvions tout couverts de la neige que le vent avoir chassé. Tout notre chemin fut comme cela jusqu'à feste de l'Ascension, que nous arrivames à la Cour de Batby. Là nous lui demandames quelle response il vouloit faire au Pape; mais il nous dit, qu'il ne vouloit mander autre chole que ce que leur Empéreur avoit écrit par ses lettres, & nous ayant donné des lettres de recommandation & de passage, nous partimes de là. Le Samedi d'aprés l'Octave de la Pentecoste, nous vinmes jusqu'au logement de Monty, où étoient

toice avoid dre fa, mai pour fois aba fe la res. Kio

la / vin ren fus de Po te, pre s'é vê fur po avi mi CO gn ne Š

pa

aff

toient nos campagnons, & serviteurs, qu'ils avoient retenus là: & nous les ayans fait rendre, nous primes tous le chemin vers Corrensa, qui nous demanda encore des presens, mais nous n'avions rien à lui doner. Il nous pour vût de deux Comans ses sujets pour nous conduire jusqu'en Kiovie de Russe. Toute-fois nôtre Tartare ne voulut jamais nous abandonner, jusqu'à ce que nous eussions passel a derniere garde & le logement des Tartares. Mais ceux que Corrensa nous avoit donné nous menerent en six jours de là jusqu'à Kiovie, où nous arrivames quinze jours avant

la faint lean.

e re-

au-

def-

qui

que:

emi-

ou-

nei-

pla-

ied.

(ans

ous

eige

che-

Af-

our

elle

is il

utre

crit

des

ige,

orés

vin-

ient

Ceux de Kiovie scachant norre retour. vinrent au devant de nous, & nous reçurent avec grande joye, comme des gens relsuscitez de mort à vie. On nous en fit de de même par tout le reste de la Russie, Pologne & Boheme, où les Princes Daniel. & Bufilique son frere, nous firent grand feste, & nous retinrent prés de huit jours auprés d'eux contre nôtre volonté. Cependant s'étant assemblez en Conseil avec leurs Evêques, Prélats, & autres gens de bien, fur les choses que nous leur avious rapportées des Tartares, & de ce que nous y avions dit & fait, ils nous dirent d'un commun avis, que leur resolution étoit de reconnoître le Pape pour feur particulier Seigneur & Maitre, & la sainte Eglise Romaine pour leur Mere & Dame; confirmant & ratifiant ce qu'ils en avoient déja mandé par un Abbé qu'ils avoient envoyé sur cette affaire. De plus, ils envoyerent avec nous 422 RELATION DU VOYAGE leurs Ambassadeurs avec des lettres à sa Suinteté.

#### CHAPITRE. XXV.

Tesmoignages de Carpin, pour la verité de fon voyage.

Rere Jean Carpin sur la fin de son voya-\Gamma ge ajoute, ( telon qu'il est inseré au manuscrit ) Qu'à ce que personne n'ait à douter de tout ce qu'il écrit avoir veu, & lui être arrivé en ce voyage de Tartarie. il fait mention des noms de tous ceux qu'il a trouvez ou rencontrez là, ou par les chemins. Comme par exemple du Roi Daniel de Russie, avec toute sa suite chez Bathi; de Carbon qui avoit épousé une sœur de Bathi; de Mongrot Capitaine de Kiovie, avec tous les fiens chez Correnso; & qui les avoit conduits une partie du chemin jusqu'à Bathi. Il déclare que vers Bathi ils avoient trouvé le fils du Duc Jeroslaus, avec un Seigneur Coman, nommé Sangor, qui n'étoit pas Chrétien; & un autre Russien de Susdal qui étoit leur Interprete; que chez le Grand Cham ils trouverent le Duc Jonellus, qui mourut le, & un sien Gentilhomme, nommé Temer, qui fut leur Interprete auprès de l'impereur Cuyné, tant pour la traduction des lettres du Chum au Pape, que pour tout ce qu'il leur falloit dire & répondre; que là étoit aussi un Dubarlans Clerc, ou Aumonier de ce Duc. & plusieurs autres siens serviteurs dodon Bife Lem Bath me

étoi E ren rez dre. con Tar Alou vie, acco par. Car ce tou né c mie avo peri sé e env leur don man moi Mai tric étoi de (

Tar

de 1

à fa

ité de

voyaé au ait à u, & arie, qu'il cheaniel i : de athi; usles duits 1 déman, tien; leur trouqui reur ttres qu'il étoit er de eurs

do-

domestiques. Qu'au retour par le pays des Bisermins, ils avoient trouvé en la ville de Lemfiac, des gens qui par la permission de Bathi, avoient été envoyez là par la femme de Jeroslaus vers son mari, lesquels

étoient tous retournez en Russie.

Etantarrivez vers Monty, ils y retrouverent leurs campagnons, qui étoient demeurez là, avec plutieurs autres pour les attendre. Au sortir des Comans, ils avoient rencontré le Duc Romain, qui alloit vers les Tartares, avec grande suite; puis le Duc Aloua, & l'Ambassadeur du Duc de Glogovie, qui partit de Comanie avec eux, & les accompagna un assez long espace de chemin par la Russie. Tous ces Ducs étoient Russes. Carpin prend tous ces gens là à témoin de ce qu'il dit en son traitté; comme aussi toute la ville de Kiovie, qui lui avoit donné des guides & des chevaux juiqu'à la premiere garde des Tartares, & au retour les avoit bien receus encore: plus, plusieurs personnes de Russie par où its avoient palsé en retournant, & ausquels Bathy avoit envoyé lettres seellees de son teau, pour leur faire fournir des chevaux, & tout ce dontils auroient besoin pour vivre, & s'ils y manquoient, qu'il les feroit tous mettre à mort. Il prend encore à témoins plusieurs Marchands de Bereflau, de Potogne, & d'Autriche, qui sachant leur voyage en Tartarie, étoient allez avec eux : d'autres marchands de Constantinople, qui étoient venus de Tartarie par la Russie; & dont il dit les noms de plusieurs, tant Genevois, que Veni\_ ciens, 424 RELATION DU VOYAGE ciens, de Pile, d'Acre, & d'ailleurs.

Qu'il peut recevoir temoignage & appro-

bation de tous ces gens-là.

Puis à la fin il donne un avertissement en forme de priere & de supplication à tous ceux qui liront ton écrit, de n'y rien oter, ny ajouter. Il proteste de n'avoir rien écrit que ce qu'il a veu lui même, ou appris de gens qu'il a crus dignes de foi. Mais que plusieurs personnes de Pologne, Boheme, Allemagne, Liege, Champagne, & autres lieux par oùil avoit passé, avoient pris plaifir à lire son voyage, & à l'avoir par écrit avant qu'il fut tout achevé & corrigé, & qu'il y eut apporté la derniere main, comme il avoit fait depuis qu'il s'étoit trouvé en repos, & delcisir: pourcet éfet il les prioit tous de ne trouver pas estrange s'il y avoit plusieurs choies en ce dernier écrit plus correctes & autrement qu'au premier, qui n'en étoit qu'une simple ébauche.

FIN.

J.

Ann Am

Atti Atti Pi Alce

di

Bibl re

Cere to

Clef

pa

De :

# CATALOGUE

pro-

nent tous

oter, rien

foi.

gne,

oient

voir

COL-

niere

15'6-

rcot

is ef-

n ce

ment

fim-

## DESLIVRES

Imprimez chez

J. FREDERIC BERNARD,
Libraire à Amsterdam.

Ou dont il a nombre.

A Pologetique de Tertullien traduite en François par Giry avec le Latin à côté. 8.

Annales de la Cour & de Paris. 12.

Amours de Theagene & de Chariclée 12.
--- de Catulle & de Tibulle par M. de
lu Chapelle 7 vol. 12.

Attila Roi des Huns avec quelques autres pieces par Madem. de la Rocheguilben.

Alcoran de Mahomet trad. de l'Arabe par du Rier. 8.

B.

Bibliotheque Françoise ou histoire Litteraire de la France. 8.

Ceremonies & Coutumes Religieuses de tous les Peuples du Monde, dessinées par B. Pieart 3 vol. fol. grand & petit papier.

- - - La suite sous presse.

Clef du Cabinet des Princes avec les suplemens. 8.

De l'existence & des attributs de Dieu, de

## CATALOGE

l'évidence de la Religion &c. traduit de l'Anglois du Docteur Clarck. 2. vol. 8.

Engaleni observationes Medica de Morbo scorbuto &c. 8.

Etat de l'Homme dans le pechéoriginel. 8. Education des Enfans traduit de l'Anglois de Lock. 8.

F.

Fables de la Fontaine. 8. sans figures. De la Fausseté des Vertus humaines par M. Espris. 2. voll. 12.

H

Harris de morbis infantum. 8.

Histoire de l'Academie Franç, par Pelisson.
--- des Ceremonies & des Superstitions, qui se sont introduites, dans l'Eglise avec quelques autres Traités. 12. en 3 parties Histoire du Concile de Trente par Fra-Puolotrad, par Amelos de la Houssaie. 4.

Histoire du Concile de Constance. 4.

Histoire des Traités de Paix, & autres Negotiations du dix-septième Siécle, depuis la Paix de Vervins, jusqu'à la Paix de Nimegue: Où l'on donne l'origine des prétentions anciennes & modernes de toutes les Puissances de l'Europe, & une Analyse exacte de leurs Negotiations, tant publiques que particulieres. Ouvrage nécessaire aux Ministres publics & aux autres Negociateurs, & qui sert d'Introduction au Corps Diplomatique ou Recueil de Traités de Paix, & c. fol. 2. vol. 1725.

Lo

M

M

Nv

Pra

Pa

 $\mathbf{Po}$ 

Re

## CATALOGUE

L.

Lommii observationes medicinales. 8.

Memoires historiques & Critiques 2 vol. 8. contenant un Recueil de pieces curieuses & anecdotes, critiques, du tems & autres, 2. vol. 8.

Memoires du Comte de Brienne contenant ce qui s'est passé de remarquable sous le Regne de Louis XIII. & de Louis XIV. avec des remarques. 3 vol. 8.

Tom. 8.

Menander Gr. Lat. cum notis Glerici, Grotii &c. 8.

Memoires historiques & Politiques de la paix de Ryswick par du Mont. 4, vol. 12. -- Politiques de la Suede par Robinson. 8.

Naudé Apologie pour les grans hommes accusés de Magie. 3.

Deuvres de Rabelais.'s. vol. & grand & petit papier.

augmentée de remarques & de quelques autres pieces. 1722.

Pratique du Theatre par d'Aubignac. 3.vol.8 Parrhasiana par M. le Clerc. 2. vol. 8. Poesies d'Anacreon & de Sapho trad. du Grec par Mad. Dacier. 8.

Regrets de l'Ame Fidelle sur l'abus qu'elle a fait de l'Oraison Dominicale par un

vol. 8. Aorbo

pit de

nel. 8. nglois

es par

diffor. ditions. e avec parties Puolo

nutres
e, dea Paix
rigine
lernes
be, &
gotialieres.
ablics
ii fert

Ĺ.

tique

3; fol.

## CATALOGUE

Prêtre de l'Oratoire 12.

Recueil de Voiages au Nord contenant divers Memoires concernant le Commerce à la Navigation. 7. vol. 12. avec fig.

---- Idem Tom. 4. separé.

----- Tom. 5. & 6. separés.

---- 7. separé.

- de Voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Hollandois aux Indes Orientales. 15 tomes. 12 1725. avec fig. & plusieurs pieces nouvelles.

Recueil de Recettes, d'experiences & de secrets &c. tirez des meilleurs Auteurs. 3

vol. 12. 1723.

Restexions sur la Rhetorique & sur la Poetique par Fenelon. Dialogues sur l'Eloquence. Reslexions sur la Poesse Françoise par le P. du Cerceau. 12.

Sermons de Tillotfon 5. vol. 8.

Satire di Salvator Rosa dicate a Settano. 8: 3 Traité Historique & Politique du pouvoir des Rois. 8:

- de la Grammaire Françoise par Regnier

Desmarets. 1 L.

- d'Origene contre Celse traduit du Grec. 4 - de la Divination par Giceron traduit par

Regnier Desmarets.

Vie du Vicomte de Turenne. 12.

Voyages de De Graaf aux Indes Orientales avec une Relation curieuse de Batavia & de son Commerce. 8. fig.

- - aux Indes Occidentales traduits de l'Espagnol & de l'Anglois. 3 vol. 12. avec

fig. 1722.

erce

listesaux avec

e de

Poe-Eloran-

8: 1

nier

c. 4 par

ales a &

s de vec

